rient de l'asciste. Le mes sours et francis d'out faite de financie de manuelle le francis de manuelle de financie de manuelle de financie de manuelle de financie de manuelle respondante Militer de Car-W b man and control of perturbs, mard. to the meeting de Personal Contraction and cette emice S GEVERT PAQUECE the sersonnes. estants so sent Au forme d'ane ie arec les mille. August 12 gurie a four autes is: c., messes faites en

made to story BRICK CHAPPINE fore lance les eusement des de condamner s telle mirtision premier m ieral, d'un ton Dir Qu'' Eta.: S Shinelin Lac DS? Dans none the entrances of the fire rd. qui est le james de sa che d encourage production and the second of the s beur Continuents par tent de regarder its minn

SABINE BERNEDE

à 30175530: (101.2 開起

a Limisges 1102.1 Mb

ユ ブラビニシSe (58.6 開刊

a Cash ,103.2 MHz

3 5 We ,80.9 MHz

a Sant Eugane (36.6 編輯

2 15 -- Ber 188.3 MH

JEUGI 20 FEVRIER

« Le Monde » recoit

PIERRE BERGÉ

2 es dent

De Milies Saint Laurent

alies Philippe Boucher

VENDREDI 21 JANVIER

JEAN LE POULAIN

sara race su - Mondet

SAVE LAURENCE PIVOT

Le numero du « Monde»

date Dit ferrier 1985

a éte tire .. 482 462 exemplant

intention im

creat. So a contract de march à se contract de contrac se depuis l'arm. M. Gorbitenes. Sur OF FREE SE STORE CFM ment augments de 18 heures à 19 h 30 3 <sup>3</sup>215 (29 MHz) - L-21 -135.3 MH

# ED 1985, CARITE #1081-30170 on personal de a come a proes e d'interna. 😠 %злтер-Бакт:-Махаие (94,8 Мы har résumen 🔄 ು ೧೯೩೯ರಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ-್ಷವಾಕ ನೆಣ್ಣ - ಗಳ ವ್ಯ r ei veni gu 🕝 क्षेत्र व्यवस्था सम्बद्ध a fae par deist leve isovací i fisher kowanga-

क्षाच्या भागता 😹 re de drite grene a quies request. , ಜಿಜ್ ಎಡಲಾ ಡೆ'ಚಾಡ , ಫರ್ಮಕರ, ಮಡ Masten, denné organization decision ್ರಾ ಕ"ಕ್ಷಗಳಿಕ ಕರ್ಮ Sulas, egs de il remporta le ind in memière paur luse en vius été autorise.

man decires rall a temande HOMBRES.

LINOLOGIE SUR GRDINATEUR GRACE AU MONDE

premier système mondia, de panques de sur l'élite sovietique à ete cree et est get Monde sous la direction de Michel Talli. hat make programmes sur ceux qui décenwra: pouvoir en URSS esas tous les s. y compris les sciences et l'economie, ans Sume des principaux evenements de la ve et institutionnelle. SCVT permet de : le nom des responsables des principales es, de reconstituer la carrière des dingeans es et de connaître rapidement la composiorganes de direction institutions et mine (Union comme de chacane des républiques

\* à SOVT se fait par minitei su ordinateu

ation en temps de connexica. ement gratuit.

documentation :

7. rue des Italiens.

DEX 09

ERTYNGHE.

QUARANTE-TROISIÈME ANNÉE - Nº 12774 - 4,50 F

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

-- Samedi 22 Février 1986

#### M. Ronald Reagan et Lilliput

On célèbre les victoires que l'ou peut. Ainsi en va-t-il de M. Reagan, qui a passé, jeudi 20 février, quelques heures à la Grenade pour exalter la «victoire » remportée en octobre 1983 par l'armée américaine sur les milices d'un régime marxiste divisé dont les dirigeants s'entre-tuaient après avoir terrorisé la grande majorité des quelque cent mille habitants de l'île.

Il y a quelque chose de dérisoire dans ce déplacement à Lilliput du chef de l'Etat le plus issant de la planète. Bien que puissant de la planete. Dien que l'intervention américaine ait en des justifications, elle n'a pas constitué l'héroïque exploit qu'on voudrait en faire anjourd'hui. La tâche, qui n'a pas exigé moins d'une semaine. n'était pourtant pas hors de portée de l'armée américaine c'est le moins qu'on puisse dire! – et relevait surtout de l'opération de police.

De l'opération de police, mais aussi de la manœuvre de diversion et de propagande. Cette équipée peu glorieuse tomba à pic pour effacer dans la conscience collective américaine le traumatisme provoqué deux jours plus tôt par la destruction d'un casernement américain à Beyrouth, attentat qui entraîna la mort de plus de deux cent cin-quante «marines». Il s'agissait aussi pour M. Reagan d'adresser un message on ne peut plus clair aux Cubains — soupcomés de vouloir prendre le contrôle de la Grenade – et aux sandinistes da Nicaragua.

Force est de constater que c'est encore à des fins de propagande que M. Reagan vient de faire son voyage-éclair à la Grenade. Il ne s'en est pas caché, paisqu'il a consacré la plus grande partie de son discours à elaider en faveur de l'octroi d'une aide d'une centaine de millions de dollars aux « coutras » nicaraguayens. La reprise de Paide militaire aux antisandinistes se beurte en effet à une séricuse opposition au sein du Congrès. Si bon nombre de ses bres craignent que l'entretien d'une guérilla an Nicaragua ne débouche finalement que sur une plus grande radicalisation du régime dont il s'agit en principe de venir à bout, rares sont en revanche ceux qui préconisent un engagement direct des

forces américaines. L'une des leçons de l'affaire de la Grenade – même si on évite soigneusement de le clairomer à Washington – a été de montrer à quel point serait diffiuse une intervention militaire au Nicaragua. Il n'y a aucune raison de penser qu'elle a échappé au président Reagan lui-même, qui donne souvent l'impression de brandir en gros bâton pour ne pas avoir

à s'en servir. Il est une autre leçon qui mériterait d'être méditée aux Etats-Unis. On doit la tirer de la situation économique et sociale déplorable dans laquelle se trouve aujourd'hui la Grenade. Certes la terreur politique a disparu, des élections libres ont été organisées et l'armée américaine ne s'est pas éternisée. Mais le chômage s'est accru au point de concerner 50 % des moins de vingt-cinq ans, et l'importante aide fournie par Washington – près de 75 millions de dollars en deux ans, mais elle sera ramenée à 14 millions cette année - a été pour l'essentiel consacrée à des travanx publics de prestige qui n'ont en rien amélioré le sort des abitants. Aucun investissement adostriel, en particulier, n'a été fait, ce qui explique l'augmentation du nombre des sans-emploi, donc des mécontents. .

Le tourisme, qui devrait être la grande ressource de l'île, reste, ku, si peu développé qu'il a été impossible à la Maison Blanche de trouver suffisamment de chambres d'hôtel confortables pour le président, ses conseillers, ses gardes du corps et les jour-

malistes qui le suivent partout. (Lire nos informations page 2)

#### DIFFICULTÉS POUR M. GANDHI

# Les troubles religieux s'aggravent en Inde

Une manisestation à New-Delhi de plus d'une centaine de députés de l'opposition, le jeudi 20 février, a mis en relief les nouvelles difficultés de M. Rajiv Gandhi. Le premier ministre indien doit saire sace à des troubles intercommunautaires et interreligieux dans plusieurs Etats de l'Union, notamment au Pendjab.

De notre correspondant

New-Delhi. - Rien ne va plus pour Rajiv Gandhi. Dix mille manifestants brièvement détenus jeudi à New-Delhi, l'armée dans la rue à Wanpoh, dans le Cache-mire, couvre-feu et déploiement des forces paramilitaires à Batala dans le Pendjab; hindous contre sikhs ici, musulmans contre hindous ailleurs, les turbulences s'aggravent dans le nord de l'Inde, et, au moment où débutaient dans la capitale les cérémonies traditionnelles d'ouverture de la nouvelle session parlementaire, per-sonne ne semblait en mesure de ramener rapidement le calme.

Soudainement ragaillardie à la suite des fautes tactiques commises récemment par M. Rajiv Gandhi (le Monde du 7 février), l'opposition tout entière, à l'exception de deux ou trois partis régionaux, s'était donné rendez-vous, jeudi 20 février, dans les rues de la capitale pour protester une nouvelle fois contre la hausse des prix pétroliers décidée il y a deux semaines par le gouverneBoycottant, pour la première fois depuis treize ans, le discours traditionnel prononcé avant chaque session par le président de la République devant les deux chambres réunies, cent huit parlementaires de l'opposition, accompagnés d'environ neuf mille maniestants, ont défilé dans les rues et lancé des slogans hostiles à M. Gandhi avant d'aller, selon la

coutume indienne mise au point par le Mahatma Gandhi, solliciter

pacifiquement leur arrestation

par les forces de l'ordre. Comme à l'accoutumée, les organisateurs de la manifestation se sont fait poliment tancer par un juge avant d'être remis en liberté. Les autres, selon la tratition, ont été embarqués dans des camions et relâchés dans la nature à quelques dizaines de kilomètres de la ville, à charge pour eux de rentrer par leurs propres moyens. Les troubles, qui se poursuivent au Cachemire et au Pendjab, les tensions inter-communautaires enregistrées en Uttar-Pradesh et au Madhya-Pradesh sont de nature

autrement plus grave. PATRICE CLAUDE. (Lire la suite page 4.)

#### UN « GESTE » DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

# Deux terroristes palestiniens ont été libérés

Le gouvernement français a libéré au début de février deux Palestiniens du groupe Abou Nidal, condamnés à quinze ans de réclusion criminelle pour avoir assassiné à Paris en 1978 deux autres Palestiniens dont Ezzedine Kalak, représentant de l'OLP en France. Les deux terroristes, qui ont bénéficié d'une remise de peine légale, ont été expulsés.



Comment interpréter la libération par les autorités françaises de deux terroristes palestiniens détenus en France depuis 1978? A qui s'adresse ce geste? Relèvet-il des tractations menées par Paris pour obtenir la libération des quatre otages français détenus au Liban depuis mars et mai 1985? Autant de questions qu'appelle l'élargissement d'Assad Kayed et de Husni

Hatem - membres du groupe dissident de l'OLP animé par Abou Nidal - décidé le 5 février et suivi de leur départ de France pour une destination inconnue.

La libération des deux Palestiniens est l'aboutissement d'un long processus et le respect d'un engagement ancien de la France. EDWY PLENEL

(Lire la suite page 21.)

#### CAMPAGNE ÉLECTORALE A LYON

# Les paraboles pâtissières de M. Lang

De notre envoyé spécial

Villeurbanne. - Cela s'annoncait bien. Charles Hernu était beau comme un tambour-major. Paul Bocuse, qui fut giscardien mais se soigne, dirigeait la grande armée des grands chefs. Jean Ferniot, le nœud papillon en pales d'hélicoptère, goûtait l'instant suprême dans une gourmande reconversion. Brice Lalonde, qui passait par hasard, réussit même a serrer la main du bon maire de Villeurbanne. Jean-Charles Lignel, Lazare de la chronique lyonnaise, joua un mauvais tour aux photographes du Progrès : comment photographier les autres sans le photographier, lui ? Il joua si bien que la photo, le lendemain,

parut. A l'impossible, les photographes n'étaient pas tenus. Bref tout allait grand train vers

une paisible journée électoraleinaugurale. Le ciel était bleu, l'air vif. Jack Lang, celui-là même qu'une voisine s'obstinait - est-ce énervant - à trouver « vraiment mimi., ne tarda point à faire le premier des gestes rituels. Il était là, le « cher ami Charles », pour inaugurer. Il inaugura, « cher ami Jack ». découvrant la stèle à l'entrée du domaine de Viviers. Une sorte de grosse pierre avec, écrit dessus en lettres blanches tremblées, un peu comme sur le eâteau d'anniversaire du cousin Dudule: « Ecole nationale des arts culinaires ».

Là-haut, aux fenêtres du château, hui aussi vaguement pâtis-

sier, fût-ce Viollet-le-Duc, des marmitons agitaient de grands drapeaux tricolores, touillant la solennelle attente. Et personne ne douta un instant que tout cela ferait d'excellents «cuisiniers» français.

Ce fut un moment d'intense convivialité, traduction lyonnaise de ce lancinant mot de cohabitation. M. Charles Hernu (PS) ne put faire plus que de tomber dans les bras de M. Jean Rigaux, député, maire (UDF) d'Ecully, pour affirmer : « A tous les deux, ous sommes la France entière. » M. Rigaux ne put faire moins que de remercier le ministre de la culture pour avoir procédé au · bon choix · avec Ecully et l'art culinaire. Et Jack Lang ne put faire autrement que de célébrer

« le grand, le beau mêtier de cuisinier». Et aussi d'excuser son collègue, M. Henri Nallet, absent. Tant il est vrai aujourd'hui que culture et agriculture sont les mamelles de la cuisine française.

On en rit. Comme cela, pour en rire. Il n'empêche, cette idée d'une Sorbonne de la cuisine à Ecully était une fameuse idée. Tout le monde en convint. Chacun en plaisantera.

Deuxième escale : l'étape chez M. Bernachon, chocolatier à Lyon. Antant dire la descente aux enfers, une mine de cacao à ciel

PIERRE GEORGES.

(Lire la suite page 6.)

#### Secteur public : réduction du déficit

En 1985, les besoins de financement de l'Etat, des collectivités locales et de la sécurité sociale ont représenté 2,6 % du PNB contre 2,8 % en 1984.

PAGE 38

#### **Ambitions** italiennes

Ferruzzi, qui veut prendre le contrôle de Beghin Say et de Benedetti. participe à une opération boursière sur

PAGE 35

#### Un entretien avec M. Monory

L'ancien ministre, viceprésident du CDS, met en garde son parti contre tout suivisme à l'égard de M. Barre.

PAGE 6

#### L'arrestation du «pape» de la Mafia

Michele Greco était le principal accusé en fuite du procès de Palerme. PAGE 3

#### La première de la «5»

62 % des téléspectateurs d'Ile-de-France ont vu la nouvelle télévision privée. PAGE 25

Etranger (2 à 5) • Politique (6 à 8) • Société (20 et 21) ● Sports (10) ● Culture (22 et 23) Communication (25) ● Economie (33 à 37)

Programmes des spectacles (26) • Radio-télévision (27) ■ Météorologie (27) ● Mots croisés (14) ● Loto (28) ● Carnet (28) • Automobile (28) Annonces classées (36)

#### LANCEMENT D'UN SATELLITE D'OBSERVATION

# Un nouveau pari pour Ariane

Si tout se passe bien, dans la mit du vendredi 21 au samedi 22 février, à Kourou (Guyane), la fusée européenne Ariane aura renoué avec le succès, et la France sera le deuxième pays au monde, après les Etas-Unis, à posséder un satellite civil d'observation de la Terre, Spot-1. Sinon, Ariane aura connu deux échecs successifs, sa crédibilité sera atteinte, et les organismes spatiaux français (Centre national d'études spatiales, société Arianespace) se retrouveront - mort d'hommes en moins - dans une situation aussi peu confortable que l'est actuellement la NASA. C'est un quitte ou double qui se joue avec ce tir. En septembre dernier, après neuf réussites successives, Ariane a failli. Les deux satellites perdus étaient des engins de remplacement destinés à prendre la succession d'autres déjà en orbite.

Le tir de samedi revêt une importance capitale. Spot-1 est en effet le premier satellite d'une ère nouvelle : l'observation répétée du sol aux fins de télédétection des des récoltes, de mise à jour des cartes géographiques... Toutes activités dont on attend à terme une forte rentabilité. Certes, Spot-1 a eu des prédécesseurs américains, et un satellite Landsat est actuellement en service opérationnel. Mais Spot-1 dispose d'instruments de prises de vues nettement plus performants et a aussi une capacité de reconstruction du relief qui est fondamentale pour plusieurs applications. Et il ne faut pas oublier que, même si Spot-l est un satellite civil, les militaires jetterout sûrement un œil sur les images. Des vues du Tchad au jour le jour leur seraient-elles inutiles?

L'Union soviétique, elle aussi, lance de temps à autre des satellites Cosmos, qu'elle prétend d'observation civile de la Terre, mais les images restent secrètes. Celles de Spot-1 seront mises à la disposition de tous les acheteurs intéressés par une société créée à cette fin, Spot Image.

Une autre raison pour laquelle le succès est impératif est que les

ressources minérales, de prévision navettes américaines sont provisoirement clouées au sol. Un provisoire qui pourrait durer de nombreux mois puisque la cause de l'explosion de Challenger n'est toujours pas connue avec certitude, étant donnés aussi les actuels remous dans les hautes sphères de la NASA, où des dirigeants importants ont été sanctionnés. Les déclarations sévères du président de la commission présidentielle d'enquête, M. William Rogers, pourraient bien préluder à d'autres changements. De toute manière, c'est l'ensemble de la procédure de préparation des vols et de décision de lancement des navettes qui est passé au crible et pourrait être profondément remanié. Jusqu'à la reprise des vols de navettes, Ariane reste en pratique le seul lanceur disponible. Si ses tirs devaient aussi être interrompus pour une longue période, c'est toute l'activité soatiale occidentale qui serait gravement perturbée.

M. A.

(Lire nos informations page 20.)





# Une tribune pour plaider la cause de la guérilla antisandiniste

De notre correspondant

Washington. - Je n'ai pas tiré un seul coup de feu , a répondu en riant M. Reagan aux journalistes qui lui demandaient, un rien moqueurs, s'il était fier de se trouver, jeudi 20 février, sur le terrain de la grande victoire militaire de sa présidence : la Grenade.

Ce bref moment de modestie fut pourtant le seul de ce triomphal déplacement présidentiel de moins de cinq heures dans la petite île des Caraïbes où l'armée américaine était intervenue, en octobre 1983, pour renverser un régime d'extrême gauche dont le populaire premier ministre venait d'être assassiné par une faction rivale nettement plus radicale.

Pour le reste, ce ne fut qu'acclamations pour « oncle Reagan » lancées par dix mille personnes (un dixième de toute l'île, en congé pour la journée), rires, chansons (« Musique, musique, oncle Reagan, j'adore t'entendre ») et appels, bien sûr et surtout, de cette tribune de choix, au soutien financier que la Maison Blanche veut obtenir du Congrès pour la guérilla antisandiniste.

Pour un peu, c'eût été l'épopée, bien qu'il eût, à l'époque, fallu près d'une semaine — à la durable consternation du Congrès et de l'état-major — pour que les forces de la première puissance mondiale s'assurent le contrôle d'un territoire grand comme un mouchoir de poche et dont la population était très majoritairement favorable à ce débarquement qui la sauvait de l'engrenage d'un délire idéologique.

Dix-neuf soldats américains avaient trouvé la mort dans cette

operation, ainsi que quarante-cinq Grenadins, dont vingt et un pensionnaires d'un hôpital psychiatrique bombardé par erreur. Pas plus que les révélations tragi-comiques sur l'obligation dans laquelle s'était trouvé un offcier d'utiliser sa carte de crédit pour joindre ses supérieurs au téléphone, ces pertes n'avaient cependant en rien diminué l'enthousiasme avec lequel l'opinion américaine avait réagi à cette intervention militaire.

Outre qu'elle venait laver la terrible humiliation que les Etats-Unis venaient de subir à Beyrouth avec le sanglant attentat dans lequel avaient péri deux cent cinquante de leurs « marines », les soldats américains avaient en effet été accueillis, pour la première fois depuis bien longtemps, en libérateurs, et le triomphe de l'Amérique était ainsi complet.

#### La « tyrannie communiste »

Après avoir fait la fine bouche, même la presse libérale avait rapidement du faire amende honorable et applaudir M. Reagan, rejoignant ainsi un courant d'opinion si fort que les bons experts en marketing politique dont la Maison Blanche est truffée ne savaient à quelle cause faire servir la Grenade. Un moment, on avait pensé qu'un petit sant dans l'île — où l'armée américaine n'avait pas traîné et où des élections régulières ont, depuis, été organisées — pourrait servir la campagne présidentielle de M. Reagan en 1984.

Les sondages étaient toutefois si justement favorables qu'on avait préféré garder cette poire pour la soif, et ce sage réflexe avait été le bon puisqu'il faut aujourd'hui. pour essayer de forcer la main au Congrès, plaider devant l'opinion tant le bien-fondé de la demande d'une reprise de l'aide militaire aux « contras » que le maintien de la progression du budget de la défense, menacé par la réduction générale des dépenses.

L'aide aux « contras », a en conséquence déclaré - oncle Reagan », permettrait au peuple nica-raguayen de « se libérer de la tyrannie communiste et de gagner cette liberté dont vous bénéficiez maintenant à la Grenade Nous assistons autourd'hui au Nicaragua à une succession d'événements similaires à ce qui s'est passé ici [et] nous entendons les communistes fournir les mêmes excuses, pendant que le peuple nicaraguayen voit disparattre sa liberté, lentement mais sûrement ». ajouté le président des Etats-Unis, en disant encore que e partout dans le monde en développement, les gens rejettent le socialisme, car ils voient qu'il ne donne pas au peuple la liberté mais la pauvreté.

En marge de ce discours, M. Reagan a eu une réunion au sommet avec neuf chefs de gouvernement de la région caraïbe, au cours de laquelle il a annoncé une série de mesures d'aide, dont un élargissement des facilités d'entrée sur le marché des Etats-Unis des articles de confection fabriqués à partir de textiles américains; une participation de 5,5 millions de dollars à un plan d'amélioration des systèmes judiciaires des pays concernés, ainsi qu'un triplement (de 500 à 1500) du nombre des bourses accordées à leurs étu-

BERNARD GUETTA.

# La visite officielle en France du premier ministre canadien

Le premier ministre canadien, M. Brian Mulroney a commencé, jeudi 20 février à Paris, une visite officielle de deux jours, à l'issue du premier sommet francophone. Le Camada entend inciter ses industriels à collaborer avec le secteur privé européen pour que les sociétés canadiennes puissent éventuellement participer au projet Eurêka. M. Mulroney a également lancé, jeudi, un appel aux hommes d'affaires français pour qu'ils investissent davantage au

M. Mulroney a par ailleurs tenté de rassurer le chef d'Etat français et le premier ministre M. Laurent Fabius, avec lesquels il s'est entreteun, sur les conséquences d'une éventuelle libéralisation des échanges commerciaux entre le Canada et les Etats-Unis. Pour lui, en effet, l'Europe doit servir de « contrepoids » aux relations naturelles du Canada avec les Etats-Unis et la zone Pacifique.

M. Fabius a, bai, mis l'accent sur le « caractère extrêmement positif » de la visite de son « ami » canadien, qu'il a qualifié « d'artisan majeur de la détente cordiale entre Ottawa, Québec et Paris » an cours d'un diner de gala jeudi. Vendredi, M. Mulroney devait reacontrer à nouvean M. Mitterrand. Le premier ministre canadien doit regagner Ottawa samedi.

#### A l'Académie : de Pierre le Grand à Brian le Munificent

Le chef du gouvernement d'Ottawa a été accueilli, jeudi 20 février, à l'Académie française. Il y a signé l'accord par lequel le Canada constitue une donation de 2 millions de francs, à charge aux « habits verts » d'en attribuer désormais chaque année le revenu, sous forme d'un grand prix de la francophonie, à un auteur de graphie française (le Monde du 4 février).

Ce n'est pas tous les jours que l'Académie bénéficie de telles libéralités, surtout d'au-delà des frontières. Ce n'est pas non plus tous les jours qu'elle reçoit en son sein – une dizaine de fois en trois cent cinquante ans – le chef d'un pays étranger.

Le duc de Castries, actuel directeur de l'Académie, a rappelé que le premier précédent remonte à Christine de Suède, bas bleu royal qui venait de faire assassiner son amant (1658). Aussi, les académiciens choisirent-ils en sa présence de définir le mot « jeu » avec cet exemple frondeur « jeux de prince qui ne plaisent qu'à ceux qui les font ». A huis clos, dans la salle du dictionnaire, sous le portrait du cardinal de Richelieu M. Mulroney a en droit, quant à lui, à l'adoption du mot

« foresterie » (1) sans autre allusion qu'aimable à la plus belle parure du Canada.

«Foresterie » aurait plu au tsar Pierre le Grand qui, arrivé à l'improviste à l'Académie, s'intéressa surtout aux charpentes de l'édifice... Les visites qui suivirent – Christian VII de Danemark, Gustave III de Suède, Joseph II d'Autriche et le futur Paul 1° de Russie – furent plus protocolaire, comme devaient l'être ensuite celle de Mohamed Chadli, cadi de Constantine (1847), et celle de Nicolas II (1896). Notre époque vit le président Segni d'Italie (1964) et le président Hélou du Liban (1965).

Le duc de Castries, qui a décerné à M. Mulroney le titre de chef d'Etat, alors que c'est Elizabeth II qui règne sur le Canada, a omis dans la longue énumération de signaler que le premier ministre québecois, Jean Lesage, avait été, lui aussi, reçu an Quai Conti en 1962.

J.-P PERONCEL-HUGOZ.

(1) Définition de l'Académie : Foresterie (nf) (mot d'origine canadienne) ensemble des disciplines et des méthodes relatives à le colture, la protection, l'exploitation de la forêt et à l'administration de ses richesses. La foresterie est un des problèmes premiers qui se pose à l'Afrique comme au Noaveau Monde.

#### <u>Haïti</u>

#### Le difficile retour des exilés

De retour d'une mission de cinq jours en Halti le secrétaire général de la CIMADE (service œcuménique d'entraide). M. Marc Brunschweiler, et le représentant en France de l'Union des forces patriotiques et démocratiques haltiennes (IFO-PADA). M. Duly Brutus, ont évoqué an cours d'une conférence de

presse, jeudi 20 février, à Paris, les difficiles perspectives de retour d'un million d'éxilés haîtiens dans leur pays.

M. Duly Brutas a évalué à 10 000 le nombre de ceux qui seraient disposés à rentrer dans un très bref délai. Selon aes estimations, 500 000 Haltiens résident actuellement aux Etats-Unis, 200 000 en République dominicaine, 200 000 à Cuba, 40 000 au Canada et 40 000 en France et dans les territoires d'outre-mer. M. Brutus a indiqué que le retour des Haltiens devrait être échelonné pour éviter un effet catastrophique sur la situation économique et politique du pays. «Il faudra une préparation au retour» a par ailleurs indiqué le porte-parole de l'IFOPADA, M. Serge Gilles.

En affirmant - que toute perso bénésiciant du statut de résugié politique doit pouvoir rentrer dans son pays». M. Brutus a souhaité qu'une négociation puisse s'ouvrir à ce sujet avec les autorités haitiennes. Il a d'autre part indiqué qu'il faudrait aussi engager des discussions avec le gouvernement fran-çais sur le sort actuel des émigrés clandestins en France et dans les territoires d'outre-mer pour éviter qu'un trop grand nombre d'Haîtiens dans cette situation ne soient resoules vers Port-au-Prince, • ce qui provoquerait inévitablement, a souligné M. Brutus, un phénomène de rejet dans la population haitienne». M. Brutus a aussi affirmé qu'au sein du Conseil national de gouverne ment deux tendances s'affrontent sur cette question, le ministre de l'éducation, M. Rosny Desroches, étant un des plus favorables à une ouverture des frontières.

Le nombreux Haltiens, qui se trouvent en situation irrégulière en France et dans les départements et territoires d'outre-mer, principalement en Guyane, demanderaient au gouvernement français de leur accorder un statut provisoire pour leur permettre de suivre des stages de formation professionnelle afin de pouvoir s'insérer en Halti dans le cadre de projets de développement mis en place par les organisations

D.-H. G.

#### Etats-Unis

#### La désintégration des familles noires

Correspondance

Washington. - Le président Reagan a beau exprimer régulièrement sa sollicitude envers la famille, son projet de budget pour l'année fiscale 1986-87 ne s'inspire pas vraiment de ce sentiment. Il prévoit, en effet, une réduction de l'aide aux familles avec enfants, ainsi que du pro-gramme des food stamps, les bons alimentaires attribués aux économiquement faibles. Les familles noires, qui représentent respectivement 45 % et 37 % des bénéficiaires de ces deux programmes, vont se trou-ver particulièrement affectées. En e temps, le président envisage de réformer le wlefare, c'est-à-dire l'ensemble des programmes de protection sociale, en indiquant clairement qu'il s'agit de distinguer entre ceux qui en ont vraiment besoin et ceux qui s'installent dans le chômage en attendant le chèque mensuel de l'Etat.

Dans la communauté noire, les familles qui risquent d'être le plus touchées sont celles dont les enfants vivent entièrement à la charge de leurs mères, soit que celles-ci aient été abandonnées par leur mari, soit qu'elles aient en leurs enfants en dehors du mariage. Les chiffres sont éloquents: six enfants noirs sur dix sont aujourd'hui des enfants naturels, soit trois fois plus qu'en 1960, et la moitié des enfants noirs vivent avec leur mère. Par comparaison, la proportion des enfants naturels blancs, si elle a quintuplé depuis 1960, n'est que de 13 %.

Cette désintégration de la famille noire avait déjà été mise en évidence par le sénateur Moynihan qui écrivait, en 1965 : «Une communauté permettant à un grand nombre de ses jeunes gens de vivre dans des familles dominées par les femmes, et ne nourrissant aucun espoir rationnel dans l'avenir, appelle le chaos, la violence, le crime, le désordre ». Et le professeur Frazier (un Noir), de l'université Howard, dénonçait la défaillance des pères noirs, incapables d'assumer leur rôle dans la vie familiale et qui portent une part de responsabilité dans la désorganisation des familles.

Les dirigeants de la communanté noire avaient fraîchement accueilli leurs conclusions, estimant qu'elles allaient discréditer les familles noires et seraient utilisées par ceux qui croient à une infériorité enturrelle et génétique des Noirs.

#### Une enquête du « Washington Post »

Le débat a rebondi ces dernières semaines avec une série d'articles saisissants du journaliste noir Leon Dash, dans le Washington Post, et un programme télévisé de Bill Moyers, un commentateur réputé. Le thème commun implicite de ces deux enquêtes est, d'une part, que les Noirs ne peuvent se contenter d'attribuer au seul racisme des Blancs la responsabilité de la désintégration des familles noires et, d'autre part, que la communanté noire n'a pas réussi à inculquer les traditionnelles valeurs morales aux jeunes générations.

Revenant en 1983 dans son ghetto noir des environs de la capitale fédérale, Leon Dash a noté que 58 % des enfants noirs sont nés de femmes célibataires et que 38 % de ces dernières sont des adolescentes ayant entre treize et dix-neuf ans. Mais ces jeunes mères, écrit-il, ne sont pas des victimes passives de la concupiscence masculine. Elles désirent sin-

Du débat qui vient de rebondir aux Etats-Unis, il ressort que l'« Amérique noire», en tant qu'entité, n'existe pas.

cèrement un enfant. « Dans un monde ennuyeux et vide où peu de buis sont accessibles, avoir un enfant, c'est une réussite tangible », relève-t-il, ajoutant : « C'est une façon de dire : je suis une femme. »

Comme dans la communauté blanche, certaines jeunes Noires sont motivées par un désir de sécurité ou la pression du milieu. Il s'agit de faire comme les autres, de se vanter de ses succès. Mais l'enquête de Leon Dash révèle une grande détresse, un total manque de confiance en soi entretenu par l'impossibilité de trouver du travail. Le plus petit échec blesse gravement leur amour-propre, la plus légère insulte les met en rage ou les pousse à rejeter définitivement le rêve d'une promotion sociale.

Leon Dash a été vigoureusement attaqué par les responsables de la communante noire qui lui reproche d'avoir ignoré les Noirs sérieux, travailleurs et qui vont à l'église, pour se concentrer sur les jeunes dépravés, les trafiquants de drogue à la sexualité agressive. Une enquête sur les « filles mères » adolescentes, disent les critiques, ne pent qu'appuyer les arguments des conservateurs du gouvernement Reagan qui souhaiteraient renvoyer

les Noirs à la campagne.

Quant à Bill Moyers, il est accusé par les élites d'avoir calomnié la famille noire. L'éditorialiste noir Carl Rowan s'écrie: « Une famille noire dont les parents sont éduqués et ont des emplois décents est parmi les plus stables qui soient. Elle observe les valeurs morales et les conventions avec autant de passion que n'importe quel autre groupe en Amérique.»

\*Si vous ne pouvez assumer votre rôle de père, ne faites pas d'enfants », recommandent les organisations noires aux jeunes. Mais Rowan souligne que les jeunes sont imperméables à ce message quand ils constatent que de nombreuses personnalités de la télévision ayant des enfants hors mariage sont parfaitement acceptées dans la communauté blanche.

#### Un film controversé

Le film The Color Purple (1) a également sensibilisé la communauté noire. Tiré du roman d'Alice Walker, il évoque l'amancipation, en Georgie, d'une humble femme noire maltraitée par son mari. L'ouvrage est d'inspiration féministe, mais les

projeter une image entièrement léfavorable des hommes noirs. « Un film très dangereux », a dit le professeur noir Leroy Clark. Après avoir noté que les hommes y sont incestueux, qu'ils violent, parlent grossièrement, sont incompétents et ne savent même pas s'occuper de la maison ou faire la cuisine, il constate: - Le film renforce l'image que les hommes noirs sont des bêtes. Mais une employée du téléphone, affirmant que sa mère, ses enfants et elle-même ont été brutalisés par leur mari, estime que le film doit être projeté : « Les femmes noires ne doivent pas être sacrifiées pour sauver l'amour-propre des hommes », a-t-elle déclaré.

Il ressort en fin de compte de ce débat que l'« Amérique noire », en tant qu'entité, n'existe pas. La communauté noire n'est pas plus monolithique que la communauté blanche Mais il est dangereux que, parallèlement au développement d'une classe moyenne qui a accompli de sensibles progrès, se développe une sorte de « sous-classe », de déshérités sans espoir, incapables d'assimiler les valeurs traditionnelles ou les rejetant. La majorité blanche doit, certes, s'efforcer d'éviter que le fossé ne se creuse encore davantage entre les deux groupes. Mais les élites noires ne peuvent éluder leur part de responsabilité, et encore moins se distancer des plus infortunés de leur communanté.

HENRI PIERRE.

(1) Le Monde du 7 février.



leur

75

3 mo:

354 E

**43**7 E

61

395 F

SM P

Parte

Chan provisob sbennés

Repeat 181/ M

Contra

. 11

Le Mo

7. RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 69 Télex MONDPAR 659572 F 7. Nécopieur : (1) 45-23-06-81 Tél. : (1) 42-47-97-27

EUR OPE

Un succès

Michele Greco, considéré

pariementaine, a été arrêté leudi 20 février lors d'une

Liste opération de police dans

ne ferme située à une qua-

cantaine de kilomètres de

Calerme, où il vivait sous une

fausse identité. C'est Pan des

25 neipaux accusés du grand

proces contre la Malia qui

gre maison cossue, pansus, la

clus grande du village assurément,

mais pas même entourée d'un jar

din et donnant de plain-pied dans

la grand rue (la seule) du bourg de

Crasca-Verde. Une maison de

naticalle en quelque sorte, où passa

de lings lours tranquilles celui que

matun saluart avec deference, to

pison de ces terres pentues sur

lesque les se serrent les mandari-

mers, a queiques kilomètres de

Le chef

de la « Coupole »

Michele Greco, pendent long-

temas ne se cecha pas. Il n'était

embellement que cela : una nota-

tiera de la campagne palermitaine

amateur de chiens de chasse, fré-

quentant l'anstocratie de l'ile et in

pante société romaine et menant

alleura sea affaires. Jusqu'au jour

ze 1982 où - comme son frère

Salvatore sumommé « la sénateur »

en raison de ses bons rapportes

avec es milieux polítiques - il dis-

Clest pourtent là qu'il s'est fait

arréter laudi, à quelques kilomètres

cui l'age, alors qu'on l'amaginait

cause a l'etranger. Entre-temps il

avect été désigné par le général Date Chiesa d'abord, puis par la

recent Tomaso Buscetta, comme

la cosa des boss, le «pape», le chef de la «coupole», organe sucrème de la Maña pariermitaire.

Carries proprietés de Michele Graco

abrita ent le sièce de l'occarisation

au negoce international da

ibertine et les réunions d'état

macor de la Cosa nostra. Le cien-

ces Breco est, avec celui des Cor-

legnes, leurs alliés, le vainqueur de

19 guerre sanglants que se sont

Mafie il a déjà été condamné par

parut de Crosce-Verde.

maine du village, propriétaire de la .

est ouvert le 10 février.

Edité par la S.A.R.L. le Monde
Gérant :
André Fontaine,
directeur de la publication
Anciens directeurs :
Hubert Bourn-Mary (1944-1960)

Hubert Beure-Méry (1944-1969)
Angues Fauver (1969-1982)
Angues Laurens (1982-1985)
Durée de la société :
Cent ans à compter du
10 décembre 1944.
Capital social :
570 000 F

Principaux associés de la société
Société civile
Les Rédacteurs du Monde v.
Société anonyme

Société asonyme des locteurs du Monde,
André Fontaine, gérant, et l'acert Beuve-Méry, fondateur d'instituteur général :

Aministrateur général : Bernard Wouss. Rédacteur en chef : Daniel Vernet. Corédacteur en chef : Claude Sales.



Tel :: 145-55-91-82 on 45-55-91-71

PRIX DE VENTE A L'ET

Algeria, 3 DA : Marce, 4.20 dr. ; Tonicia, 400 ta. ; Algeria

Belgene, 30 fr. ; Canada, 1.50 \$: Cita-dicoira, 378

Case, 120 pea. ; G.-E., 55 p. ; Grices, 120 dr. ; Marc

Sty ; C. ; Lucombourg, 30 f. ; Marciga, 8 kr. ; Franches,

Yougotheye, 110 nd.

DIMANCHE
23 FEVRIER
23 FEVRIER
23 FEVRIER
24 GLUB DE LA PRESSE

CLUB DE LA PRESSE

# elle en France istre canadien

conséquences d'une éventuelle libéralisatique de la commercianx entre le Canada et les factions pour fait en effet, l'Europe doit servir de la commercial de la M. Fabius a. lui. mis l'accen' sur le concient de la siste de sun M. Fabius a. im. mis success sur le concientement positif de la visite de son de cambiém, qu'il a qualifié d'artisan major de la conciente conciente entre Orrana. Québec et Paré la la conciente entre Orrana. estadien, qu'il a quanne e critean majer et streate cordinée entre Orian à Québec et Paris et de gala jeudi. Vendredi M M.

cours d'un diner de gala jeudi. Vandredi M. Min cours d'un diner de gant produit vanient M. Mitternal le canadien doit regame de pressur ministre canadien duit regagner (un

irand à Brian le Munificen

belle parere de But plu zu iser arrivé à l'impra-Amitre a surs de l'édalice... trent - Chrisrk. Gastave !!! d'Autriche et le brine - farens mane devalent de Mahamed Martine : 847 (1896) Notre

M. A series of the series of t la la companie de sente de la companie de sente de sente de la companie de la com J.- P PERCNCEL-HUGOZ

Foreign de l'Academe
Compare de C a Segre d'inside and Heine du

... renne da

du Conseil national de gouvers

arst ceut issantes sulman

sur cette que un le maistre de l'éducation M. Fossy Desroks

étant un des eta (a trable à et

Le nomereus Hamens qui s

trouvent en situation prégulet s

quiserture de, from peres.

#### Haīti

#### ficile retour des exilés

sission de croq France, and In ferrer & Park rélaire genera. defficient ferreget in de retour de gree wermen. million d'erries partiers dem le Marc Brunschant en France patronques es icares (IFO) micus, con eveconsistrence de

M. Duly Brands a évalué à 1000 le nombre de leut du setzien de Treated in the second control to the left Co.a. So in ses estimations, 500 000 his mens resident anale men: aut Emm-Las. 200 000 g Cubs, 4-1 - 13 au Canada et 4000 en France et dans les territore d'Gutte-mer 14 Brutes a indine que la retter des Hattiens denne Sure consumme gour bitter midde Catastrian due ser la situation in-्रवर उप िक्त de Eornique et princese du para il : entièrement Paragraphic and the care of a constitute di Cari Liliano, incidus le constatut de l'IFOFADA, M. Serge Gille. En afformation pay toste persone े देखेल बहुरी करणाना । यह प्रशासन के बेहे बहुँ बहुँ

na nam - ( r a dil le pro-Ciart Arrès SECURE Y SOC! i de la carlent COMPRESENTATION CO. son paire M. Brutis 4 soules Executed for its qu'une néglimiton ruisse s'ouvre à a cosine. : ce surei avec les automes 🕪 *को बदर दशाना हुन* Lietunes III in disette part indique nes tont des qu'il falleran aller engager da de DEFFICE CU IEIC-ברבים ברכו בי פרטיבות file SE THE E. SES Charles and the state of the control ant clé brutaelandestins en France et saminin titoires d'abite-met pout ens calume cue le - Les temmes qu'un tree grane nembre d'Halbes etre sacrifices dans come emuation ne somme a-propar des rejoules less Pintas. Prince en P 1272 provincial and included in the second of the ligne M. Brutte un prenomen & ಎಂಗಾರ್ಣ ನೇ ೧೯ re et dans la nipulation hallen. SE TALLE . ET M Brutas a auss affirmat qu'en se

DAS LA DOCTA-ವ ಘರತ ಮಲವರಿಸಿmuré blambe the Refallèlea di una ciassa اخترا للاعطاعة على الله une saute de aberités suns ्राक्ष्मकात्वात्व क्षेत्र Prance of Care in Congressing ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷಣಕ್ರತ. termioures continemer principals ment en Outane, demandersten a Souvernement français de let Accorder on states provisous pa Peur permettre de suivre des sa de formation professionnelle affilie Rout 217 Sinterer er Hatt dans cadre de promis de developpemen

danche doit. sister que le ೫೮ ಲೋಟಾಡಿಡಿಡ ಜ ∀⊭ುಜ gt éluder leur é et empore e pila informis en place pur les organisme stė. I PIERRE. , con gouvernementation er:



#### **EUROPE**

#### Italie

#### L'ARRESTATION DU «PAPE» MICHELE GRECO

#### Un succès majeur dans la lutte anti-Mafia

Michele Greco, considéré comme le chef de la Mafia parlementaine, a été arrêté jeudi 20 février lors d'une vaste opération de police dans une ferme située à une quarantaine de kilomètres de Palerme, où il vivait sous une fausse identité. C'est l'un des principaux accusés du grand procès contre la Mafia qui s'est ouvert le 10 février.

Une maison cossue, pansue, la plus grande du village assurément. mais pas même entourée d'un ierdin et donnant de plain-pied dans la grand rue (la seule) du bourg de Crosce-Verde. Une maison de notable en quelque sorte, où passa de longs jours tranquilles celui que chacun saluait avec déférence, le maître du village, propriétaire de la plupart de ces terres pentues sur lesquelles se serrent les mandariniers, à qualques kilomètres de

#### Le chef de la « Coupole »

Michele Greco, pendant longtemps, ne se cacha pas. Il n'était officiellement que cela : una notabilité de la campagne palermitaine, arnateur de chiens de chasse, fréquentant l'aristocratie de l'ile et la bonne société romaine et menant ailleurs ses affaires. Jusqu'au iour de 1982 où - comme son frère Salvatore sumommé « le sénateur » en raison de ses bons rapports avec les milieux politiques - il disparut de Crosce-Verde.

C'est pourtant là qu'il s'est fait errêter jeudi, à quelques kilomètres du village, alors qu'on l'imaginait caché à l'étranger. Entre-temps il avait été désigné par le général Dalla Chiesa d'abord, puis par le repenti Tomaso Buscetta, comme le boss des boss, le «pape», le chaf de la « coupole », organe suprême de la Mafia parlermitaine. Car les propriétés de Michele Greco abritaient le siège de l'organisation du négoce international de l'héroïne et les réunions d'état major de la Cosa nostra. La clan des Greco est, avec celui des Corla guerre sanglante que se sont livrées pendant quatre ans les familles » siciliennes et dont le

bilan dépasse trois cents morts. Le «pape» était aussi le plus recherché des accusés en fuite du procès qui se tient depuis le 10 février à Palerme contre la Mafia, il a déjà été condamné par conturnace à la détention à perpétuité pour le meurtre du juge d'ins-truction Rocco Chinicci en soût 1983. Il devra répondre, entre autres chefs d'accusation, de quelques assassinats : notamment celui de Boris Giuliano, chef de la brigade anti-gangs de Palerme (1979), celui de Stephano Bontade, le chef de la famille Sants Maria di Gesu (1981), ceux de l'agent de police Zuchetto, du proseur de médecine légale Paolo Giacone et du préfet de Palerme Dalla Chiesa (1982). Si le « pape »

La maladie fait aussi des ravages parmi les accusés, et la journée de mardi a été de ce point de vue un sommet : à peine l'audience a-t-elle commencé que Pietro Zanca, l'un des mafieux, s'effondre, saisi d'une crise d'épilepsie, pour la seconde fois en vingt-quatre heures. On appelle un médecia, puis des infirmiers, qui évacuent le malade non sans renverser en chemin leur brancard. Peu après, un autre des accusés s'écroule, saisi d'un malaise, puis un autre encore un peu plus tard.

Un coup de filet qui vient à point nommé: le « Pape » était le plus recherché des accusés en fuite au procès de Palerme

parle, il permettra sans doute de faire la lumière sur les rouages internes de l'organisation mafieuse et les rapports de force qui s'v sont instaurés ces demières années. La confrontation avec le « grand repentia, Tomaso Buscetta, promet quelques très grands moments dans le tribunal-bunker de Palerma.

#### ∢U'maxi »

Autant dire que cette arrestation est un coup magistral de la police sicilienne et vient à point nommé. En effet, au onzième jour de ce que l'on appelle en Sicile « U'maxi », le maxi-procès de Palerme, on a eu largment le temps de comprendre à quel point est ardue la tâche du président de la cour. Alfonso Giordanno, il lui faut aller vite, alors que tout porte à la lenteur : le nombre des accusés. leur stratégie d'obstruction, et divers incidents de parcours, dont le demier vient de provoquer une suspension de deux jours de l'audience.

L'un des six jurés populaires, une femme, a en effet déclaré forfait mercredi pour raisons de maladie, comme deux autres avent elle. Le président de la cour avait le choix entre la mettre définitivesième fois, pour la remolecer, dans la « réserve » des jurés suppléants (ils étaient dix au départ), ou bien renvoyer l'audience jusqu'à la guérison de la dame, prévue pour ce vendredi. Il choisit de préserver son estock » de jurés populaires, déjà trop entamé alors que le procès-

fleuve ne vient que de commencer.

« Cage nº 9, troisième évanouisse ment : que l'on secoure l'accusé De Angelo », ordonne, placide, le président de la cour devant une salle hilare. La séance ne commencera que l'après-midi, interrompue encore par une quatrième

Les systèmes électroniques

uktra-modernes qui équipent le d'aucun secours devant certaines lenteurs qu'impose le code de procédure, notamment l'appel des accusés ou de leurs défenseurs, qui occupe chaque matin environ une heure et demie. Les avocats, qui ont conservé par ailleurs quelques obligations, ont demandé que les séances ne commencent qu'à 10 heures du matin. Bref, on en est toujours à la phase de procédure préliminaire - constitution des parties civiles, objections diverses, - et le véritable procès, c'est-àdire, l'interrogatoire des accusés ne commencera vraisemblablement pas avant le mois prochain.

Les sceptiques avaient d'autre part trouvé argument la semaine dernière dans les déclarations faites à New-York - où il est ment détenu -- par Salvatore Contorno, l'un des principeux ∢ recentis », avec Buscetta, sur lesquels repose une large partie de Palerme, disait Contorno, ou, si i'v vais, je me tairai. J'ai été trahi. J'attends toujours les garanties que j'avais demandées pour moi et me femille. > En fait, des preuves ont été rassemblées contre les accusés mis en cause par Contomo. Il reste que, s'il devait s'en tenir à cette attitude, l'effet

psychologique serait des plus mau-

Les dix premiers jours du procès ont pourtant réservé aussi quelques motifs d'optimisme, à commencer par la sereine fermeté dont fait preuve jusqu'à présent M. Giordanno, le président de la cour, pressant montre en main les avocats d'être brefs dans leurs interventions, laissant entendre qu'il mènera son affaire quoi qu'il arrive dans les temps (c'est-à-dire notamment avant que les délais de détention préventive n'arrivent à expiration pour certains accusés), veillant cependant à ce que toutes les rèales soient rigoureusement respectées pour éviter tout motif d'annulation ultérieur.

#### Deux femmes courageuses

La courageuse décision de deux femmes de se porter partie civile a aussi donné du cœur au ventre à tous ceux qui se recommandent de la lutte anti-Maña. Vita Rugneta et Michela Buscarni sont en effet la mère et la sœur de deux des hommes de main de la Mafia assassinés pendant la « querre des clans ». Leur décision a donc une portée suymboliquement très forte. puisque, avec elles, c'est la Sicile consentante et soumise à l'ordre mafieux qui se rebelle pour la première fois.

Enfin, autre motif d'optimisme sur le plan politique celui-là : le soutien que soixante-dix maires de toute l'Italia sont venus apporter samedi demier à la nouvel nistration communale de Palerme. Symboliquement, c'était comme la première pierre de ce pont sur le détroit de Messine, censé relier l'île à le péninsule, toujours promis par Rome et jamais commencé.

Le maire de Palerme, Leoluca Orlando, qui s'est donné pour mission de « faire le ménage » dans la ville et dans la démocratiechrétienne locale, ne mesure pas sa peine. Peu avant l'arrivée de ses collègues samedi, il présentait à la presse un document définissant les nouvelles règles de fonctionnement de l'administration communale, qui doursient garantir la transparence. ment ou de nomination des fonctionnaires et d'attribution des marchés publics.

Au début du « maxi », ce sont là de sérieux motifs d'espoir, donc, sur les fronts judiciaire, politique et policier de la lutte anti-Mafia.

CLAIRE TRÉAN.

#### MALGRÉ L'OPPOSITION DES ORGANISATIONS JUIVES

#### L'archevêque de Cracovie est favorable à l'installation d'un carmel à Auschwitz

Cité du Vatican. - La création d'un carmel à Auschwitz, critiquée par certains milieux juis et catholiques (le Monde du 12 décem-bre 1985), est présentée comme « le signe d'un amour plus fort que le mal» par le cardinal Franciszek Macharski, archevêque de Cracovie, dans un texte publié jeudi par l'Osservatore romano, organe officieux du Saint-Siège.

Le couvent de carmélites proche du camp d'extermination nazi a été fondé en octobre 1984 avec l'accord des autorités polonaises et de l'ar-chevêque de Cracovie. Un an plus tard, une collecte de fonds lancée en sa faveur au Benelux par l'organisation Eglises en détresse, a suscité

des réactions négatives.

M. Markus Pardes, président du comité de coordination des organisa-tions juives en Belgique, a déclaré que le camp d'Auschwitz devait rester un monument éternel à l'holocauste des juiss - et ne pas se transformer en « enjeu de conflit entre religions rivales comme les Lieux saints de Jérusalem ».

Le cardinal Albert Decourtray, archevêque de Lyon, s'est déclaré « déconcerté », et le président du Congrès juif mondial, M. Edgar M. Bronfman, a protesté auprès du ministre des cultes polonais, M. Adam Lopatka.

La publication par l'Osservatore romano d'une homélie du cardinal Macharski, prononcée le 14 janvier dernier, apparaît comme une mise au point cautionnée par le Vatican.

Dans son homélie, l'archevêque de Cracovie n'évoque pas directe-ment les critiques contre le carmel, mais il déclare que « l'ancien camp d'Auschwitz-Birkenau est devenu dans un sens. un nouveau « lieu saint » qui appartient indistincte-ment à toute l'humanité et à chaque peuple ». – (AFP.)

#### RFA

#### Les quarante ans de «Die Zeit»

On peut n'avoir que quarante on peut n'avoir que quarante ans et ne pas prendre ombrage d'être familièrement appelé « la vieille tante». C'est le cas de Die Zeit, le prestigieux hebdomadaire de Hambourg, qui célèbre dans son dernier numéro ses quatre décensies d'existence. nies d'existence.

Soixante-dix-huit pages grand format, une typographie serrée, une grande retenue dans l'utilisation des illustrations, Die Zeit apporte chaque mercredi à l'Allemagne qui pense, à tons les Herr (Frau) Doktor de RFA, leur comptant de Gründlichkeit, cette éminente qualité germanique consistant à traiter les problèmes au fond, sans concession à un éventuel et frivole plaisir du lecteur.

Né dans les ruines de Hambourg le jeudi 21 février 1946, avec l'autorisation de l'occupant britannique, Die Zeit s'est peu à peu imposé en Allemagne et à l'étranger comme une grande voix libérale, héritière de ce rationalisme d'outre-Rhin fortement imprégné de pensée kantienne et de morale luthérienne.

Die Zeit diffuse chaque semaine plus de quatre cent mille exem-plaires. L'hebdomadaire est dirigé conjointement par la comtesse Marion Dönhoff et l'ancien chance-lier Helmut Schmidt, qui a trouvé là une reconversion assez rare pour un homme d'Etat. Die Zeit est la propriété de l'éditeur Gerd Bucorius, le seul des six détenteurs de la licence d'exploitation accordée par les troupes d'occupation britanniques à être resté dans l'entre-

Sévère avec tous les pouvoirs en place, passionnément attaché à la politique de détente à l'Est, Die Zeit et son rédacteur en chef, Theo Sommer, comptent parmi les meilleurs interprètes du mouve- avant le 12 mars. - (Corresp.)

ment des idées et de l'évolution des sensibilités en République fédérale. Mais, derrière cette façade aus-

tère, on peut parfois trouver quelques signes qui montrent que le cœur de l'Allemagne bat, une irruption de romantisme au sein de rationalité triomphante. Il suffit de se reporter aux nombreuses pages d'annonces matrimoniales à la fin du journal, qui sont la plupart du temps rédigées dans une langue exquise, plage de rêve au milieu des lettres et des chiffres...

LUC ROSENZWEIG.

#### **Portugal** M. SOARES ENTRERA **EN FONCTIONS LE 9 MARS**

Lisbonne. - Le nouveau président de la République postugaise, M. Mario Soares, sera officielle-ment investi dans ses fonctions le 9 mars prochain. «En tant que pré-sident de la République, je ne représenteral aucune majorité mais l'ensemble des Portugais», a précisé M. Soares, qui s'adressait à la presse le jeudi 20 février. Ce souci d'indépendance l'a conduit à demande der la convocation de la commission nationale du Parti socialiste afin de général du parti. M. Soares a mani-festé, d'autre part, son opposition totale à tout projet de dissolution du Parlement. Enfin, il s'est déclaré prêt à donner son appui au gouver-nement «incontestablement légitime » de M. Cavaco Silva.

M. Mitterrand, qui compte se rendre à Lisbonne pour l'installation de M. Mario Soares, avait fait savoir qu'il sonhaiterait que celle-ci ait lien

# Le Monde

7, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 Télex MONDPAR 650572 F Télécopieur : (1) 45-23-96-81 Tél.: (1) 42-47-97-27 Edité par la S.A.R.L. le Monde

Gérant : cteur de la publication Anciens directeurs :

labert Beuve-Méry (1944-1969) Jacques Fauret (1969-1982) André Laurens (1982-1985) Durée de la société : cent aus à compter du 10 décembre 1944. Capital social : 570 000 F

Principaux associés de la société Société civile « Les Rédacteurs du Monde », Société and Société anonyme des lecteurs du Monde, MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Bouve-Méry, fondateur. Administrateur général : Bernard Woots.

Rédacteur en chef : Daniel Vernet. Corédacteur en chef : Claude Sales.\_\_



5, rue de Mouttessuy, 75007 PARIS Tel.: (1) 45-55-91-82 on 45-55-91-71 Telex MONDPUB 206 136 F

**ABONNEMENTS** BP 507 89 **75422 PARIS CEDEX 09** 

3 mais 6 mais 9 mais 12 mais

FRANCE 354 F 672 F 954 F 1290 F TOUS PAYS ÉTRANGERS PAR VOIE NORMALE 687 F 1 337 F 1 952 F 2 530 F

ÉTRANGER (par messageries) L = BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS 399 F 762 F 1089 F 1380 F IL - SUISSE, TUNISIE 584 F 972 F 1404 F 1800 F

Par vole africate : tarif sur demande. Changements d'adresse définitifs ou proviscires (deux semaines ou plus) ; nos abounés sont invités à formuler leur demande une semaine au moiss avant leur départ. Joindre la dernière bande

Venillez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'ésprimerie.



sauf accord avec l'administration

mission paritaire des journaux ISSN: 0395 - 2037

PRIX DE VENTE A L'ÉTRANGER

Alpárie, S DA; Maroc, 4,20 dir.; Tamisie, 400 m.; Allemagne, 1,80 DM; Astriche, 17 sch.; Belgique, 30 fr.; Canada, 1,50 S; Cite-d'horire, 315 F CFA; Densmurk, 7,50 kr.; Espagne, 139 pes,; G.-B., 55 p.; Grèce, 120 dr.; Iriende, 85 p.; Italie, 1 700 L.; Libye, 0,300 DK; Lucotenbourg, 30 f.; Horvage, 3 kr.; Paye-Bas, 2 fl.; Portugal, 110 sec.; Sánágal, 335 F CFA; Suide, 9 kr.; Suisee, 1,80 fl.; USA, 1,25 S; USA (West Coast), 1,50 S; Yougoulavie, 110 nd.

#### Trois cents maires du Sud ont manifesté à Rome contre une loi sanctionnant les constructions sauvages

De notre correspondant

Rome. — Il se joue, ces jours-ci, en Italie, un épisode qui en dit long sur les rapports de mépris mutuel existant entre l'État et les citoyens. Il s'agit des constructions sauvages qui, dans toute la péninsule, ont saccagé les paysages et les sites historiques. L'exemple le plus fréquemment cité est celui de la vallée des Temples, à Agrigente, en Sicile.

Mais que dire des pentes du Vésuve
et de l'Etna, des alentours du temple
de Paestum, de la rivéra du Ponent ou de la côte Adriatique? La haute ou de la cote Adriatque? La naute pression démographique, mais sur-tout le boom du niveau de vie moyen, ce dernier quart de siècle, expliquent cette fièvre du béton.

Faute d'avoir pu faire respecter on même d'avoir pu édicter - quel-ques règles d'urbanisme, les pou-voirs publics ont entendu tirer profit de leur impuissance. Arrivant aux affaires en 1983, le gouvernement de M. Bettino Craxi s'est avisé qu'on pouvait sans doute faire rentrer des litards de lires dans des caisses toujours « au rouge » en faisant payer pour chacune des quelque sept millions de « constructions abusept minus de « constructions de sives » une « réparation » calculée en fonction de la gravité de l'abus. Après bien des péripéties, une loi fut votée en ce sens au début de 1985, et ses modalités d'application ont été bliées à la fin de l'année dernière.

Il n'a pas manqué de journalistes, de défenseurs de l'environnement (une valeur ici en hausse depuis quelques années) pour critiquer la méthode consistant à absoudre, moyennant finances, des abus notoires. Il n'empêche : le parlement

Or, aux approches de la date fixée pour le paiement de ces réparations, e 31 mars, une intense agitation s'est emparée des régions où la construction abusive avait le plus

fleuri, c'est-à-dire essentiellement dans le Sud. Des comités de citoyens « lésés » se sont constitués, souvent appuyés par les syndicats locaux. Il est injuste, estiment-ils, de punir des abus qui ont été dictés par l'absolue nécessité; - même sous menace de mort, vous n'empêcherez pas un père de samille d'édisser un toit pour les siens » expliquait le responsable de ces groupes.

Les maires de plusieurs centaines de communes de Sicile, de Calabre, de Campanie ont fait cause commune avec leurs administrés... Officiellement, ils entendaient « encadrer » un mouvement qui, sinon, aurait pu dégénérer en violences comme on en a vu plus d'une fois dans le Sud toujours en état de fronde contre « l'Etat, là-haut, au Nord ». Selon certains commentateurs moins charitables (nordistes, il est vrai!), ces élus n'ayant pu, par faiblesse on démagogie, faire respecter des plans d'occupation des sols dans leur commune, ils n'avaient plus aujourd'hui d'autre choix que cette fuite en avant.

Tonjours est-il que, cette semaine, une manifestation a réuni à Rome trois cent maires, des dizaines de milliers d'administrés, syndicalistes et activistes « montés » de Sicile et des autres régions méridionales pour crier qu'ils ne paieraient pas les réparations.

Perplexité à Rome : On n'a pas oublié les violentes manifestations de mécontement « poujadistes » qui avaient, en février 1971, seconé qua-tre jours durant la ville de Reggio de Calabre. D'autre part, des élections régionales auront lieu le 22 juin en Sicile, premier test politique important après les congrès des deux plus grandes formations italiennes, le PC et la Démocratie chrétienne, au

JEAN-PIERRE CLERC.



# PROCHE-ORIENT

#### Opposition croissante de la population face aux opérations israéliennes de ratissage dans le Sud

De notre correspondant

Jérusalem. - S'agit-il toujours simplement d'une opération de ratissage pour retrouver la trace des deux soldats enlevés lundi dernier? Cela fait cinq jours désormais que les forces israéliennes fouillent les villages chiites au-delà de la zone de sécurité. Le premier ministre, M. Shimon Pérès, a encore affirmé jeudi que « les forces ne se retire-raient du Sud-Liban qu'une fois retrouvée la piste des deux soldats disparus . Et le président, M. Haim Herzog, s'est déclaré « fier de cette tradition qui veut qu'Israël n'abandonne pas de blessé sur le champ de bataille et fasse tout pour libérer ses prisonniers ».

Cependant, il est évident que ces recherches revêtent également un autre caractère. On assiste en réalité à l'application de la politique définie par la formule du ministre de la défense Itzhak Rabin : « Les chiltes doivent savoir que, si le calme n'est pas respecté d'un côté de la frontière, il ne régnera pas non plus de l'autre côté. » Les militaires israéliens se gardent bien d'utiliser à ce propos le terme de . politique de la terre brûlée », toutefois le général Ouri Orr, commandant de la région nord, qui dirige les opérations sur le terrain, explique que « les recher-ches constituent également l'occasion de découvrir des armes dans les villages chiites et de démanteler des réseaux terroristes ». Dès lors, on peut également parler d' - opération de nettoyage ». Plus de deux mille habitants des villages chiites ont été interrogés et quelques dizaines sont toujours détenus. Des caches d'armes ont été découvertes, dont la plus importante au viliage de Sultanieh, contenant des centaines de

Mais, en se poursuivant et en prenant de l'ampleur, l'opération lancée par l'armée israélienne suscite aussi une opposition grandissante de la part de la population chiite. Au début, les Israéliens se flattaient de la coopération passive de ses habitants. Ils affirmaient que les dirigeants de l'organisation AMAL approuvaient en fait tacitement les opérations de ratissage. A présent, on reconnaît qu'AMAL résiste de moins en moins à la surenchère des extrémistes du mouvement Hezbollah. Un tournant est donc intervenu. Jeudi, les accrochages se sont d'ail-

leurs multipliés. Le plus grave s'est déroulé dans le village de Srifa près du fleuve Litani. Une patrouille a été attaquée et, au cours de l'échange de tirs, un soldat israélien a été tué, ainsi que huit assaillants chiites. Par ailleurs, plusieurs roquettes de Katioucha ont été tirées jeudi et vendredi à l'aube à partir du sud du Liban vers la Galilée, sans faire de victimes.

Assiste-t-on à une escalade? Les militaires israéliens restent persuadés que l'opération de ratissage servira de « leçon » aux chiites, et qu'après le retrait des sorces du Sud-Liban • la zone de sécurité • suffira à nouveau à assurer la relative stabilité de la région. - (Intérim.)

• Serge Klarsfeld à Beyrouth. -L'avocat Serge Klarsfeld est arrivé à Beyrouth jeudi 20 février, dans l'espoir de «raisonner» les ravisseurs des juifs libanais enlevés au Liban. Quatre otages juifs ont déjà été exécutés par l'Organisation des opprimés sur terre, qui s'est manifestée le 17 novembre en revendiquant pour la première fois les enlèvements de juifs libanais. Deux ont été exécutés le 24 et le 31 décembre dernier. Cette même organisation a ensuite annoncé le meurtre d'un troisème otage juif et l'enlèvement de deux autres le 15 février. Le 19 février, elle annonçait l'exécution d'un quatrirème juif, M. Hallack, disparu en mars 1985, mais dont elle n'avait pas revendiqué l'enlèvement. Médecin des pauvres», M. Hailack avait toujours refusé de quitter son quartier de Beyrouth-Ouest (à majorité musulmane), où, jusqu'à son enlèvement, il continuait à soigner sans distinction tous les habi-

• Cinq tués lors des bombardements des régions chrétiennes. -Cinq civils ont été tués jeudi 20 février par les bombardements qui ont visé les régions chrétiennes au nord et à l'est de Beyrouth, a affirmé « la Voix du Liban », radio contrôlée par les Forces libanaises (FL. milices chrétiennes). Plusieurs localités chrétiennes ont été soumises dans la matinée à de violents bombardements à partir des positions des organisations libanaises pro-syriennes postées dans le Haut-Metn (30 km au nord-est de Beyrouth), avait indiqué un porte-parole de l'armée liba-

#### Les Etats-Unis rejettent sur M. Arafat la responsabilité de l'échec des pourparlers avec la Jordanie

Les Etats-Unis se sont joints, jeudi, au roi Hussein de Jordanie pour faire porter à M. Arafat la res-ponsabilité de l'échec des pourparponsabilité de l'echec des pourpar-lers entrepris depuis un an en vue de négociations israélo-arabes au Proche-Orient. «Il est clair que l'OLP a raté l'occasion qui lui était offerte et que toutes les parties devront désormais trouver une autre base vers une paix négociée, qui demeure un impératif toujours aussi important », a déclaré M. Charles Redman, porte-parole du département d'Etat.

Selon M. Redman, on entre désor-mais dans « une période de résexion pour toutes les parties concernées ». Les responsables américains ne prévoient aucune nouvelle initiative et oulignent que la balle est désormais dans le camp arabe.

Pour sa part, M. Arafat, qui s'est abstenu de commenter publique-ment les propos du roi Hussein, a tenu, à Bagdad, une réunion avec ses principaux conseillers pour discuter de la rupture du dialogue avec le roi Hussein. M. Arafat ne devrait toutefois publier aucune déclaration avant la fin de ses consultations avec les dirigeants palestiniens membres des comités central et exécutif de l'OLP et de la commission suprême Conseil national palestinien (CNP), le Parlement en exil.

Les responsables de l'OLP interrogés dans le Golfe ont tous apporté leur soutien à M. Yasser Arafat. « Si nous acceptions la résolution 242 et telle qu'elle est, nous annulerions notre propre existence -, déclarait l'un d'eux. - il n'y avait aucun

moyen que l'OLP puisse la reconnaitre, et cela était une politique déterminée par la direction de l'OLP il y a longtemps. Nous recon-naissons cette résolution dans la mesure où elle fait partie de toutes les décisions de l'ONU à ce sujet et où tous les pays concernés les recon-

Au Caire, dans une critique qui s'adresse aux Etats-Unis mais qui pourrait être également destinée à la Jordanie, l'officieux quotidien égyp-tien Al Ahram a dénoncé ce qu'il qualifie de « pressions américaines » exercées sur M. Arafat pour qu'il reconnaisse, au préalable, les résolu-tions 242 et 338 du Conseil de sécurité, prévoyant une reconnaissance implicite d'Israel, sans que le « droit des Palestiniens à l'autodétermination en tant que peuple et non un groupe de réfugiés » soit admis par Washington. Al Ahram se prononce pour une « reconnaissance simultanée entre les deux parties (l'OLP et Israel) qui soit sanctionnée par une conférence internationale et suivie de négociations de paix directes ».

— (Reuter, AP, AFP.)

 Assassinat d'un membre du comité central du PC libanais. - M. Khalil Naaouss, responsable du Parti communiste libanais (PCL) pour la région de Beyrouth et mem-bre du comité central du parti, a été assassiné le jeudi 20 février dans le secteur ouest à majorité musulmane de Beyrouth, ont indiqué la police et le PCL.

#### **ASIE**

#### Inde

#### Difficultés pour M. Gandhi

(Suite de la première page.)

Il semble même qu'à 50 kilomètres de Srinagar, capitale du Cache-mire, ait été organisée, pour la première fois, une manifestation une de musulmans et de sikhs dirigée contre les hindous.

Des slogans en faveur du Pakistan - auquel une minorité de musulmans cachemiri souhaite être ratta-chés – et du Khalistan – Etat sikh indépendant, dont rêvent les séparatistes enturbannés - auraient été entendus alors que les manifestants s'attaquaient, torches en main, à un temple hindou. A plusieurs reprises dans la région, les forces de sécurité ont ouvert le seu pour empêcher le pillage et l'incendie de certains bâtiments et véhicules publics.

Même chose au Pendjab, à Batala, où deux cents activistes hindous du Shiv Sana ont saisi l'occasion d'une procession funéraire en l'honneur de deux victimes récentes du terrorisme sikh pour mettre le feu à un centre postier et endom-magé quelques autobus. Dans cette atmosphère de troubles et de confusion générale, le discours du président de la République, prononcé en présence du premier ministre, est passé à peu près inaperçu.

M. Zail Singh devait pourtant évoquer l'actualité la plus brûlante en dénonçant la résurgence du • communalisme » — un terme typi-quement anglo-indien pour qualifier les affrontements inter-ethniques et inter-religieux – renforcé, selon lui, » par la montée des fondamenta-lismes et des fanatismes religieux ».

vernementales, le président, qui n'exerce en Inde qu'un rôle cérémo-nial, et dont le discours est rédigé en liaison avec l'exécutif, a expliqué que e tôt ou tard, nous devrons faire face à la réalité de la situation (...) la croissance, la justice sociale, la tà crossance, la justice sociale, la stabilité des prix, l'indépendance économique, ne peuvent être réali-sées qu'au prix de l'efficacité, de la discipline et du partage des far-

Parlant du terrorisme et des agitateurs de toute nature, M. Zail Singh a invité les populations à tout faire pour « isoler les fauteurs de trou-bles ». Du Temple d'or d'Amritsar, qu'ils occupent depuis près d'un mois, les activistes sikhs, pour leur part, ont prévenu jeudi le chef du gouvernement pendjabi et cher di gouvernement pendjabi que si ja-mais il envoyait la troupe dans le complexe religieux pour les en délo-ger « il prendrait ainsi le risque le plus grave de sa vie ».

Les fondamentalistes ont également indiqué qu'ils poursuivraient leur offensive contre la hiérarchie modérée de la secte et tenteraient de prendre le contrôle des centaines de temples sikhs administrés par elle à travers le Pendjab. Incidemment, le budget officiel du comité modéré de gestion des temples sikhs (SGPC) a été fixé cette année à environ 130 millions de roupies (90 millions de francs). Un trésor de guerre non négligeable et tout à fait dangereux s'il devait tomber entre les mains

PATRICE CLAUDE.

# **AFRIQUE**

#### **Tchad**

#### Les autorités ne cachent pas leur satisfaction devant l'ampleur de « l'opération Epervier »

De notre envoyé spécial

N'Djamena. - Tout en constatant que le rétablissement d'un disposit militaire français au Tchad s'est effectué avec retard par rapport à l'ac-centuation de la menace libyenne depuis la fin de l'opération Manta, en novembre 1984, les autorités tchadiennes ne cachent pas leur sa-tisfaction devant l'ampleur des moyens mis en place par l'« opéra-tion Epervier ». Mais plus que les li-vraisons de matériel militaire, les Tchadiens ont apprécié l'interven-tion des avions Jaguar contre Ouadi-Doum. C'est, en effet, ce type d'action offensive que le président Hissène Habré réclame depuis sin juillet 1983, date à laquelle il a repris Faya-Largeau aux troupes du GUNT de M. Goukouni Oueddei. C'est en raison de l'absence d'une couverture aérienne qu'il avait été obligé d'évacuer la grande palmeraie du Nord. Les autorités tchadiennes mesurent qu'avec l'opéra-tion Epervier Paris a franchi un degré considérable dans son assistance au Tchad et qu'il serait de mauvaise politique de demander un effort accru à la veille d'échéances politiques intérieures françaises dé-C'est donc parce qu'elles savent

que, en l'état actuel du conflit, un maximum a été obtenu du côté français que les autorités tchadiennes insistent beaucoup, depuis quarante-huit heures, sur l'aide militaire

#### **ALERTE AU BOEING**

(De notre envoyé spécial.)

N'Djamena. – Les autorités militaires françaises ont vivement réagi à la publication d'informa-tions concernant le survol mercredi matin 19 février de la capi-tale tchadienne par un avion ¿ inconnu » qui a déclenché le décollage de la chasse française (le Monde du 20 février). Un officier du SIRPA (Service

d'information des relations publiques des armées) a indiqué, jeudi soir, que cet avion était un Boeing-707 d'une compagnie soudanaise effectuant un voi en-tre Kano, ville du Nord du Nigéria, et Khartoum. Cet appareil se situait au niveau 3 600, soit à environ 11 000 mètres d'altitude. La chasse française a interrompu sa poursuite parce que l'avion a été « reconnu ». On ajoute de même source que « si cet avion avait hostile, il auran été abattu », et que, pour les pilotes des Mirage F-1 d'interception, l'incident a offert matière à

Il n'en reste pas moins que cet avion a été détecté par le système de protection radar ins-tallé à N'Djamena à une distance extrêmement faible de la capitale et identifié seulement après son survoi de la ville.

américaine. L'objectif est clair : il s'agit, de ce côté aussi, de - faire le

#### L'aide américaine

attend avec une impatience grandis-sante que les promesses américaines concernant une aide d'urgence à la suite de la reprise des hostilités soient « suivies d'effets ». S'agissant de ces livraisons d'armements - qui doivent commencer dans les prochains jours -, — le ministre tchadien de l'information, M. Maha-mat Soumaila, a parlé, jeudi 19 février, de . déclarations dispropor tionnées » américaines, ajoutant : « Concrètement on a encore rien vu. . Pour 1986, l'aide militaire américaine « normale » atteindra 6 millions de dollars, contre 5 millions en 1985. Au total, cette aide ne devrait pas dépasser 10 millions de dollars cette année (avec l'aide d'urgence). Elle est composée de pièces de rechange pour l'avion gros-porteur C 130 donné par les États-Unis au Tchad, pour les camions et les jeeps, ainsi que d'armes légères et de munitions. En tout état de cause, l'aide d'urgence sera très nettement inférieure à la précédente aide exceptionnelle consentie par Washington entre 1983 et sin 1984, laquelle et qui s'était élevée à 25 millions de dollars au moment de l'opération On souligne de source diplomati-

que américaine, ainsi que du côté régulières existent entre les gouver-nements français et américain pour que ces aides bilatérales soient comdémentaires. Une certaine incertitude demeure, en revanche, en ce qui concerne la collaboration effec-tive des services américains et français des moyens de détection aérienne. Sur ce point, il est évident que les Etats-Unis « disposent de tre un important centre d'écoutes installé en Egypte, Washington ré-colte une moisson de renseignements extrêmement précis par satellite. En revanche, on indique, de source aution Awacs ne se trouvent plus dans prend également la forme d'une aide à la formation de l'armée gouvernemation militaire aux Etats-Unis » (infanterie, mécanique aéronautique, transmissions). L'aide civile pour 1986 dépassera légèrement le niveau qu'elle a atteint en 1985, soit 63,7 millions de dollars ». Les Etats-Unis vont, d'autre part, financer un laboratoire de langues qui devrait être ouvert le mois prochain dans la capitale tchadienne, afin de gagner du temps sur la longueur des séjours des militaires tchadiens envoyés aux Etats-Unis qui ne parlent

S'agissant de l'aide militaire française, acheminée par un pont aérien sur N'Diamena, aucune indication mentale. Actuellement, dix-neuf ofchef du cabinet militaire du ministre de la défense, M. Paul Quilès, a inspecté jeudi le dispositif Epervier. Au-delà de la présence des avions de chasse sur la base aérienne (les avions de ravitaillement en vol KC-135 resteront basés à Bangui pour des raisons de sécurité), l'élément le plus offensif de cette aide est fourni par les deux escadrons, de 12 véhi-cules blindés AML chacun, fourais aux forces armées nationales tchadiennes (FANT).

LAURENT ZECCHINI.

#### Le général de Litre précise les conditions du bombardement de la piste d'Ouadi-Doum

« L'attaque de la piste d'Ouadi-Doum a été décidée à un moment où, les affrontements dans le nord du Tchad tournant à l'avantage des forces gouvernementales, on pouvait craindre une réaction aérienne bru-tale de la Libye, notamment contre le pont aérien de la France sur N'Djamena. C'est l'explication donnée, jeudi 20 février, à Paris, par le général de brigade aérieune Bernard de Litre, sous-chef « opéra-tions » à l'état-major de l'armée de l'air française, qui a présenté à la presse des photographies rapportées par des avions Jaguar de leur raid, dimanche 16 février, contre la piste d'Ouadi-Doum, dans le nord du

A 260 kilomètres de la ligne des combats entre le GUNT et les FANT, la piste d'Ouadi-Doum, avec ses 3 800 mètres de terrain en dur, est l'aérodrome le plus au sud du dispositif libyen en territoire tchadien, et elle occupe une position cen-trale par rapport aux pistes de Sebha et de Koufra, en Libye. A partir de cette position peuvent être conduits des raids à basse altitude conduits des raids à basse altitude sur une grande partie du Tchad. Selon le général de Litre, les Français s'attendaient à voir les Libyens, qui y avaient déjà garé des avions d'appui à hélices SF-260 Marchetti et des hélicoptères d'attaque Mi-24 Hind, entreposer à Onadl-Doum des avions de combat Mig-25, Mig-23, Su-22 ou des Tupolev-22.

« Notre but a été limité, a précisé e Notre out a ete timite, a prociso le sous-chef d'état-major, à la mise hors d'usage de la piste d'envol, sur toute la longueur de la piste. L'effet de surprise a été total, puisque les batteries de missiles sol-air SAM-6, les carons autinérians de 23 milliles canons anti-aériens de 23 milli-mètres et les mitrailleuses lourdes de 14,5 millimètres n'ont pas réagi lors du passage à basse altitude des avions Jaguar. Les appareils fran-çais étaient escortés de Mirage-Fl, d'un avion de ravitaillement KC-135, de Brequet-Klantic et d'avions Transall qui est contrè à articles Transall, qui ont opéré à partir de Bangui, en Centrafrique, soit après un parcours de 1 550 kilomètres accompli à raison de cinq heures de vol aller et retour, en moyenne, pour les avions Jaguar. .

L'attaque a été menée par onze Jaguar, qui ont notamment largué des roquettes anti-pistes BAP-100, conçues pour craqueler et neutrali-ser le sous-bassement d'une piste en dur. Plusieurs coupures de la pis ont été obtenues et, depuis ce raid, on ne note aucune activité mettant en œuvre des avions lourds de transport ou des avions de combat. Le général de Litre n'a cependant pas pu préciser le temps d'immobilisation de la base d'Ouadi-Dourn, même si l'on observe sur place des équipes de réparation.

A propos du raid, lundi 17 février, d'un Tupolev-22 libyen au-dessus de l'aérodrome civil de N'Djamena, le général de Litre a estimé à plus de 15 000 pieds (soit plus de 5 000 mè-tres) l'altitude de vol de l'avion au moment de son bombardement. Parti de Sebha, en Libye, le Tupolev-22 a effectué une mission isolée, mais pas véritablement préparée, en empruntant la ligne aé-rienne internationale que suivent les avions de ligne civils. Après le raid, qui a en lieu à 7 heures, la piste de N'Djamena a accueilli, dès l'aprèsmidi même, les premiers Jaguar et Mirage-F1 français, et elle a été totalement réparée mercredi 19 sé-

#### La campagne de une

Le président Reagan est sounds à de os croissantes pour que les Etats-Uni genergient davantage de M. Marcos. Un density organize d'une sous-commission d Chambre américaine des représentants le Chamus de l'accident de l'a ga Blanche attend le rapport de M. Habit on entoir spécial, toujours à Manifie o

lippine laquelle

major de

investi

detient

II rest

que se d

que, l'éc

nent. Le

Dans ce

vent tou)

**COULTIN** 

avoir été

quatre jor

les cada

pares de

devant l'

Campagn

Cory Aqu

Les Ph

der ie pov

siènes de

inscription

DOUT M. M.

politique :

pour étu

suit, en b

ie la sol

De notre envoyé spécial

Manille. - Paut-on faire la révowion en appelant une population à mon en art de bière parce qu'elle er fabriquee par l'un des . barons . de regime Peut-on renverser un porvoir en ne lisant plus ses jourporrour en me matter pres ses peurque qu'il contrôle ? Sera-t-on à la relle de la « lutte finale » lorsqu'on demanders aux Philippins de « me dus manger de crèmes glacées ». paisante acerbe, une de ces pink iden (serum roses) qui ne cachent an leurs sympathies à ganche ?

L'appei i la désobéissance civile bace dimanche dernier, au parc Lineta & Manille par Cory Aquino. eiqu'elle repète ces jours-ci en promet. est l'occassion pour les Philip-pis de tester feur détermination

Au début de cette semaine, les ames des brasseries San-Mignel ffune des entreprises visées par le merme de boycottage et qui ippartient à M. Eduarde Copungoo, cousin et ennemi politian de Cor. Aquino) avaient perdu li points de leur valeur en Bourse. les barquiers se désolent de retraits imperiants les petits épargnants, qu'il avait fatira éduquer pendant des smées à deposer leur argent à la benque plutôt que de le garder sous kur ereitter, redécouvrent les vertus des pratiques traditionnelles.

Même a l'on n'enregistre guère de distinution de la publicité dans is purcaus pro-gonvernementaux. lar diffusion baisse : « No good » (per ben), un tent les enfants vendeurs de juntituax louvoyant entre les voitures bloquées dans les subouteringen si on demande l'un es quotigiers abjets du boycottage. le grand magasin Rustan, bui aussi ise est desemblet les gens cherchent des process de remplacement ». Quant à la direction de la filiale phi-

de l'oppos des insurg l'occupani Cory Age mystique gramme d fre bibliqu

# c'est lenou pour le perform

# DIPLOMATIE

#### M. Gorbatchev demande à nouveau l'arrêt des essais nucléaires

M. Mikhail Gorbatchev a adressé jeudi 20 février un message à la Conférence du désarmement de l'ONU, l'appeiant à conclure le plus vite possible une convention d'interdiction des essais nucléaires, et la mettant en garde contre l'initiative américaine de défense stratégique. Dans ce texte, lu à la Conférence par le vice-ministre des affaires étrangères soviétique, M. Kornienko, le secrétaire général, rap-pelle que son pays a décidé un moratoire unilatéral sur les essais nucléaires, devant prendre fin le 31 mars prochain, et souligne qu'- // dépend essentiellement des Etats-Unis que ce moratoire devienne bilatéral, puis multilatéral ».



PREPARATION ALIX CONCOURS D'ENTREE ALIX :

 ECÔLES
 PARAMEDICALES:
 Infectionage of the control of the con ECOLES D'ORTHOPHONIE

ESCAE PREPARATION AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES

STAGES DE LANGUE FRANÇAISE POUR FIRANGERS FORMATION CONTINUE

IPESUD 1e Parc du Belvédére - Bér () Pue Manus-Cameu - Rue du Belvédère 34000 MONTPELLER Tel 67 54 72 20

A propos de l'IDS, M. Gorbatchev estime, comme il l'avait déjà fait à différentes reprises, qu'elle « accélérera la course aux armements dans tous les domaines - et qu'une interdiction internationale des - armes spatiales offensives - doit être imposée.

A Vienne, d'autre part, le projet d'accord soumis jeudi par les pays du pacte de Varsovie concernant un retrait limité des troupes améri-caines et soviétiques en Europe a brisé l'optimisme dont les négociateurs de l'OTAN faisaient preuve depuis la reprise, le 30 janvier dernier, des négociations sur une réduc-tion des forces conventionnelles en Europe centrale (MBFR). • Nous sommes très déçus, l'Est a décidé, au moins pour le moment, de ne pas accord mutuellement acceptable », a déclaré au nom de l'OTAN le chef de la délégation néerlandaise, M. Jan Hein Van de Mortel.

Un point des propositions soviéti-ques a été jugé particulièrement inacceptable par l'Occident. Il s'agit de l'idée selon laquelle, en plus des moyens de vérification techniques nationaux (avions, satellites, systèmes électroniques), les deux alliances militaires pourraient demander à effectuer des insertions sur place « à condition qu'elles soient justifiées», un refus devant être accompagné d'explications suffisamment convaincantes ».

Du côté atlantique, on accuse les pays du pacte de Varsovie d'adonter, en formulant une telle proposi tion, une attitude - inflexible -, ne tenant pas compte des dernières propositions de l'OTAN du 5 décembre 1985 et concernant les mesures de vérification. L'OTAN avait en effet proposé que trente inspections annuelles soient effectuées sur place durant les trois années suivant le retrait des troupes américaines et soviétiques, pour que chaque camp puisse s'assurer qu'elles n'étaient pas remplacées par d'autres. -

Le gouvernement de N'Djamena

tchadien, que des « consultations » moyens - plus sophistiqués que l'armée française pour repérer les mou-vements des troupes libyennes. Outorisée, que « les avions d'observa

# SOCIÉTÉ ITALIENNE LEADER

**CUVES - TONNEAUX - RÉSERVOIRS EN VERRE RÉSINE ∞** ŒNOLOGIE ET PRODUITS ALIMENTAIRES

recherche pour le marché français

AGENTS et/ou DISTRIBUTEURS introduits dans le secteur

Les intéressés devront s'adresser à : - DREZIONE COMMERCIALE VIA TOPAZIO, N. 31 - 58 100 GROSSETO (ITALIA). Tél.: 0564/451086 - Telex: 624043 AINGRO I

a der seen eine empérier le Commence of the contract of th mains delle Part of the desired to the desired t rist, i Ra-Socrement care of the a more than grant to constraint to frought dam ! Marie Serge Controlled a service boar les en delle (ಜಾಕೀರ್ಬ್ ಪ್ರ ಮಾಡಬಾಗಿದ Fine grave to the second ೫ ಮಕೀರ್ವ ಕ Les fortameralistes en inte r et macmment regions on the bontamater Data cette سر∂جرد چڪ 15 er cu prése

ieur comme contre is hierartin moderee de la serie et tenteraten de prendre le contra e des containes de prenence en terripies S.A. . - Im. n. lifes par elle s الم المنافقة travers in Periodo incidentment le prodet de contra de comme modet de iti peterani Section ces temperatures (SGK): as orders: ate fire same services a environ rgebee du 116 million de receite (40 million HATTE IVE de francos. Un trassa de guere son We Graining negligeable et tout à fait dangerent sur des autre les mans ت وجيابتين . **40** 200 101. □ des séparations Millerier. Pringerug .

PATRICE CLAUDE

#### ur satisfaction ion Epervier »

S'agissant de . a de militaire fra-ساري وحون ٿ the reserve 42.37.27.5 Dr part fi-ಚಿತ್ರಾದ ಕ್ಷಮಿಕ್ಕೆ # POWAMA ಾತ, ಎಲ್ಲಿಕ ರತ agreut ber

المتعدل والمراد

the section of

chett et

£ M-24

Journ des

**INE** ES

game, denen inde bar un port aener Sur N'D amona, queuns indicates distant die n'a encore ne familie de la me ್ರಮದೇ-್ರೆಕ್- ನಟಿಕ್ಕಡಚಿಸಲು ಓಚಗಡು Good. ississé aux - Chef du cultime mil taire de ministre acronaux - Co la défent e M. Paul Quienams side comie pecte seper - proprié Éperner. ಜಿಕರ್ಯಾಗ (ಕ್ರ. : Au-Cojá ೧೯ ), ಕರಣವಾದ ಅಕ್ಷತಿಗಡಿಗಳು en 1935, chasse out la flux comme da - 24 ಸಂಘಟನೆಯ ಕ್ವಾನ್ ಎಸ್ ನಗ 135 resteriot base, a baszer ret ndes rated to be actioned to the member & ್ರಾಣಿಯ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಡಿಕ ಮುಖ್ಯವಿಗಳಿಗೆ pur les deux misarins, de il ven-cures purposes VVIII mateur forms Talan terren armera territalia bib ಜರ್ಷಣ ಕರ್ distants (FANT) in parent

LAURENT ZECCHINI.

avions de compat Mig-25, Mig-24 Sc-22 de cos Tependo2

- Notre pur a et l'imité à medit

#### a Litre précise les conditions nent de la piste d'Ouadi-Doum

le souvene d'entremper à la mus ووق ووسالات hard a practice of the demokrati ನಿಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚು Courte of the network of the State Legisl network from de surprise à de la la puisque le प्रकृति । एक स्टब्स batteries de militario de 3 millo des camon, antiques como de 3 millo Turke 127 хригацел : Раго, раг matre et la militaria cases lourde care berlors du parvage à cosse altitude de and a Court de grand de la company d iarmee de 100 (2000) Trace Francisco de Contra de Con icur ra.d. no la prote nard so The state of the state of the state pour \_ಟರ್ಣ ರೆಡ T ct ics ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರಗಳ ಶಿಷ್ಟಾಗಳು oum, avec L'attaque à ète monce par our Jaguar, qui ent retarment larger des requestes anti-o sits BAP-100. in en dur. 21 523 32 conques pour oraquelet et neural 347C 1.2.2ser le sous-bassement d'une piste de dur Plasieurs conduces de la piste ont été obtenues et, depuis ce side ont été obtenues de la pour se suite ou de la pour le side obtenues de la pour le side ont été obtenues de la pour le side ou le sousetion cenaistes de Libye A aveal être on he note accurate consider metalling on the note accurate accurate accurate de transport ou des avions fourds de user neral de Liere n'a copendant pas processer le temps a commobilisation de la base d'Ouadi-Dourn, même à l'ou observe con plant par gammes de la base d'Ouadi-Dourn, même à l'ou observe con plant le partie de la base d'Ouadi-Dourn, même à l'ou observe con plant le partie de la base d'Ouadi-Dourn, même à l'ou observe con plant le partie de la base d'Ouadi-Dourn, même à l'our observe con plant le partie de la base d'Ouadi-Dourn, même à l'ouadi-Dourn, chac Sc-Frances Mettis, Qui ons dapl'en observe sur place des equipes de

réparation.

A propos du raid, lundi 17 févries. d'un Tupoles - 2 noven au dessis de l'aérodrome covil de Diamena le général de Litre a estate à plus de 15 000 pieds (San plus de l'avior au tres) l'alutade de voi de l'avior au monort res) l'alutude de voi de l'avin ai moment de son permbardement.
Parti de Sebha, en Libve, le l'acceptant de Sebha, en Libve, le l'acceptant de Sebha, en Libve, le l'acceptant de l'accept mid meme, les premiers Jaguar d' Micros El Microse-Fl français, et elle 3 eté té Mirage-Fl français, et elle 3 eté té talement répares meseredi 14 fé voier.

**Philippines** 

#### La campagne de désobéissance civile de Mme Aquino : une arme à double tranchant

Le président Reagan est sonnis à des pressions croissantes pour que les Etats-Unis se démarquent davantage de M. Marcos. Une résolution unanime d'une sous-commission de la Chambre américaine des représentants a demandé, jeudi 20 février, un gel de l'assis-tance militaire aux Philippines. Mais la Maison Blanche attend le rapport de M. Habib, son exvoyé spécial, toujours à Manille ce

De notre envoyé spécial

Manille. - Peut-on faire la révo-

lution en appelant une population à

ne plus boire de bière parce qu'elle

est fabriquée par l'un des « barons » du régime ? Peut-on renverser un

pouvoir en ne lisant plus ses jour-

naux et en retirant l'argent des ban-

ques qu'il contrôle? Sera-t-on à la veille de la « lutte finale » lorsqu'on

demandera aux Philippins de « ne

plus manger de crêmes glacées.

plaisante, acerbe, une de ces pink

sisters (sœurs roses) qui ne cachent pas leurs sympathies à gauche?

iance, dimanche dernier, au parc Luneta à Manille par Cory Aquino,

et qu'elle répète ces jours-ci en pro-vince, est l'occasion pour les Philip-

pins de tester leur détermination

Au début de cette semaine, les

actions des brasseries San-Miguel

(l'une des entreprises visées par le

programme de boycottage et qui appartient à M. Eduardo Cojuangco, cousin et ennemi politi-

que de Cory Aquino) avaient perdu

18 points de leur valeur en Bourse.

Les banquiers se désolent de retraits

importants : les petits épargnants,

qu'il avait fallu éduquer pendant des années à déposer leur argent à la

banque plutôt que de le garder sous

leur oreiller, redécouvrent les vertus

Même si l'on n'enregistre guère

de diminution de la publicité dans

les journaux pro-gouvernementaux, ieur diffusion baisse : « No good »

(pas bon), lancent les enfants ven-deurs de journaux louvoyant entre

les voitures bloquées dans les

embouteillages, si on demande l'un

des quotidiens objets du boycottage.

Le grand magasin Rustan, lui aussi

visé, est désert, et les gens cherchent

des a produits de remplacement ».

Quant à la direction de la filiale phi-

des pratiques traditionnelles.

politique.

L'appel à la désobéissance civile

jeudi, pour se prononcer. Entre-temps, le Japon, premier pays donateur, a fait savoir qu'il suspendait son aide à Manille en raison de la « confusion » régnant aux Philippines. De sou côté, dans une résolution adoptée à l'unanimité, le Parlement européen a énergiquement dénoncé les fraudes électorales, estimant en outre que « l'écrasante majorité des

Le chiffre sept

Il reste que le «pinoy» (surnom que se donnent les Philippins) n'a rien d'un ascète. Le verbe, la musi-

que, l'éclat des couleurs, le fasci-

nent. La «débrouillardise» quoti-

dienne constitue le lot de la plupart.

Dans ce pays où la vie humaine ne

vaut toujours pas cher et où la politi-

que a pour relais les gangs (la

semaine dernière, dans la province de Quirino, trois jeunes femmes,

volontaires du NAMFREL, orga-

nisme privé de décompte des voix,

ont été retrouvées assassinées après

avoir été violées et mutilées et, il y a quatre jours, on sortait d'une rivière

les cadavres de huit étudiants dis-

parus depuis les manifestations

devant l'Assemblée nationale), la campagne de désobéissance civile de

Cory Aquino a pris l'allure d'un jeu.

der le pouvoir, avec des badges, des

signes de la main, des tee-shirts aux

inscriptions parfois irrévérencieuses

pour M. Marcos. C'est autant la joie

de la solidarité que l'engagement politique qui règnent dans ces boîtes

pour étudiants où l'on chante

jusqu'à une heure avancée de la

nuit, en battant des mains, le chant

de l'opposition ( Bayan ko ), celui des insurgés du siècle dernier contre

Pour d'autres, la campagne de

Cory Aquino a quelque chose de

mystique avec ses «sept» comman-

dements (les sept points du pro-

l'occupant espagnol.

Les Philippins s'amusent à fron-

dent Marcos ». Pour les mêmes raisons, le gouvernement canadien a exprimé sa « grave lippine de Mac Donald - dans à M. Marcos dans ses superstitions :

laquelle le général Ver, chef d'état-major démissionnaire, mais toujours ses astrologues lui ont toujours dit que le sept lui portait chance. C'est investi de son commandement, un vingt et un (multiple de sept) détient une participation, - elle a qu'il proclama, en 1972, la loi martiale et c'est au 7 (février) qu'il fixa l'élection présidentielle. Quoi adressé une supplique à l'opposition de ne pas la mettre sur sa « liste d'étounant dès lors, si même les devins se mêlent désormais de politique : le grand prêtre d'une de ces nouvelles sectes qui pullulent aux Philippines se répand quotidienne-

ment en prédictions dans les jour-

naux populaires. Cela dit, il faut bien vivre aussi. Ne pas payer l'eau en signe de protestation, comme l'a demandé Cory Aquino, est pour ces deux à trois millions de personnes vivant dans des bidonvilles un risque qui fait réfléchir. L'eau est, pour eux, un bien précieux : l'alimentation du point d'eau du quartier, une conquête obtenue souvent de haute lutte, est trop vitale pour être mise aux enchères de la politique. Quant à la bière, c'est un des petits plaisirs de la multitude : des millions de Philippins boivent la bière San Miguel. Dejà, les bars et les restaurants ont trouvé une formule qui concilie engagements politiques et désir : · Boycotter San Miguel? Bien sur, mais il faut nous aider à écouler nos stocks. > Rares sont les pinoys » qui ne se rendent pas volontiers à de tels arguments.

#### impatience...

La mentalité philippine et le temps qui s'écoule, démobilisant graduellement les énergies, jouent en faveur de M. Marcos. Cory Aquino a mis en marche, dans l'esprit de beaucoup, la mécanique de l'espoir et l'opposition modérée s'emploie à « déboulonner », vis après vis, la machine du régime jusqu'an moment où, espère t-elle, il gramme de boycottage). Sept, chif-fre biblique, est aussi un défi direct tombera comme une nomme blette. Mais son action risque aussi de

préoccupation ». Enfin, à Moscon, l'agence Tass a estimé qu'« une campagne antiphilippine s'intensifie au Compès des Etats-Unis », nouveau témoignage convaincant de l'ingérence grossière de Washington dans les affaires intérieures de ce pays ». s'enliser. Le pouvoir fait le gros dos

abus ont été le fait du mouvement du prési-

**ASIE** 

et les Américains ne semblent pas pressés de faire clairement pen la balance d'un coté plus que de l'autre.

Dans les rangs de l'opposition, beaucoup aujourd'hui ne cachent pas leur impatience. • A un moment ou à un autre, il faut en arriver à une confrontation, dit une personnalité de l'opposition. Cory risque de démoraliser ses supporters par une action de désobéissance civile, futile au regard de la situation ...

L'opposition modérée de Cory Aquino veut-elle, et peut-elle, pousser son avantage plus loin? Elle est actuellement travaillée par une question qui semble à beaucoup secondaire : saisir le tribunal électoral (qui est sous la coupe du régime) d'une action en dénonciation des fraudes commises au cours du scrutin du 7 sévrier. Les organisations de gauche, elles, trépignent. Bayan, mouvement parapluie qui rassemble des organisations ouvrières, paysannes et étudiantes, et affirme avoir une capacité de mobilisation de 2 millions de personnes à travers le pays, estime qu'il faut tirer parti de la crise économique et de l'affaiblissement du régime : • Nous devons descendre dans la rue, c'est le seul langage que Marcos comprenne. » Les syndicats de Bayan ont déjà annoncé des actions de protestation, le 25 février, jour de la cérémonie d'inauguration du nouveau mandat de M. Marcos.

L'opposition modérée est, en fait. placée devant un dilemme. Si elle continue à conserver ses distances par rapport à la gauche, tout en menant une action (dont beaucoup pensent qu'elle conduit à une impasse), elle risque de provoquer une hémorragie dans les rangs de ses supporters, tentés par des mouvements de lutte plus radicaux. Si, au contraire, elle forme un front uni avec les organisations plus radicales, elle risque de perdre l'initiative qu'elle détient actuellement et de se voir débordée sur sa gauche, car elle ne dispose pas, en effet, d'une organisation suffisante pour contrôler les manifestations de rue...

PHILIPPE PONS.

#### Corée du Sud L'ÉQUIPAGE D'UN MIG-19 CHINOIS A FAIT DEFECTION

Sécul (AFP). - L'équipage d'un chasseur Mig-19 chinois a fait défection, ce vendredi 21 février, en Corée du Sud et s'est posé sur l'aéro-port militaire de Suwon, à 30 kilomètres de Séoul, a annoncé Radio-Séoul. A 14 h 30 locales vendredi (5 h 30 GMT), des sirènes d'alarme avaient retenti dans la région de Séoul-Inchon pour avertir la population qu'un avion ennemi approchait, et les autorités sud-coréennes avaient fait une communication d'urgence à la radio concernant l'im-

minence d'une attaque. Dix minutes plus tard, les auto-rités metraient fin à l'alerte en annonçant qu'un avion chinois s'était posé en Corée du Sud après avoir fait défection. Il s'agit du cinquième avion chinois à avoir cherché refuge octobre 1982, un Mig-19 s'était posé en Corée du Sud, suivi en mai 1983 par un avion de ligne détourné. En août 1983, c'était le tour d'un Mig-21, puis en août 1985 de la version chinoise d'un bombardier IL-28. Tous les pilotes qui ont fait défec-tion, ainsi que les auteurs de détournement d'avion ont été, jusqu'ici, envoyés à Taiwan.

**MEXIQUE** 

**PACIFIC HOLIDAYS** 34, av. Général-Leclerc, 14ª

Tél. 45.41.52.58 (Lic 961).

avion + voiture + hôtels : Mexico, Yucatan, Mexique colonial. Séjours de

Voici un livre qu'on a envie d'offrir à ses amis, de vanter à la criée dans les rues, de voir dans le métro entre les mains d'inconnus : un livre comme un mot de passe, qui est un cri de colère et de joie. Voici l'histoire de Milena Jesenskà, notre amour.

JORGE SEMPAUN / LE POINT

Fiction & Cie

Margarete Buber-Neumann Milena

Seuil



Le prénom de Milena appartient à l'histoire littéraire DIDIER ERIBON / LE NOUVEL OBSERVATEUR

Une extraordinaire amitié, une tendresse desespérée. Justice est enfin rendue à Milena. Milena vit.

NICOLE ZANO ! LE MONDE

La vie d'une femme exceptionnelle qu'aima Karka, par une ferance exceptionnelle. JEANNINE WERDESLEROUX / LIBERATION

Le temoignage de Margarete Buber-Neumann n'est pas seulement le portrait d'une femme indomptable, mais plus encore l'histoire d'une amitié qui défiait les ostracismes et l'horreur ordinaire.

SYLVAINE PASCINER / L'EXPRESS De ce livre se dégage une émotion constante. La sobriété

GUY LE CLEC'H / LE PIGARO du récit est exemplaire, 🦠

Un chant extraordinaire. ANTOINE SPIRE / LE MATIN

Elle est une énergie solaire, elle est la franchise totale, elle est curiosité passionnée. DOMINIQUE QURAND / LE CANARD ENCHÂÎNE

Jamais la Milena de Kafka, la belle, l'impulsive Milena, n'eura été aussi grande et présente, 😁 🖖 💛 FRANÇOISE DUCOUT I PLLE

Milena Jesenská est un personnage éblouissant. MICHELE GAZIER / TÉLÉRAMA 成化分别 使声音

Ce "tombeau" dressé à Milena fait pleinement comprendre ce que Katka voutait dire quand il la définissait : 'Un feu vivant'... inoubliable.

PIERRE DEMERON I MÀRIE CLAIRE

Collection Fiction & Cin. 89 F.

Do même autour : Déportée en Sibérie (Réédition du livre paru su 1949) 79 F.



*c'est* le nouveau temps pour les entreprises performantes. La brouette

# politique

#### **COMMENT ÊTRE BARRISTE ET CENTRISTE?**

#### Les états d'âme du CDS

#### et les grenouilles Dans l'entourage de l'ancien premier ministre, ceux qui ne première heure, qui ne profes

sont pas directement engagés trouvent encore la temps de s'amuser de la débandade, pronostiquée par M. Barre, qui se manifeste dans les rangs barristes à l'approche du 16 mars. Avant de définir leur attitude dans l'après-16 mars, les candidats pensent avant tout à se faire élire et laissent leurs convictions barristes fluctuer au gré des nécessités électorales. Ils ont beau continuer à manifester leur adhesion aux analyses institu-tionnelles de M. Barre, leur hostilité à la cohabitation s'accommode d'un scutien, voire d'une participation à un gouvernement qui jouerait le jeu de la cohabita-

 « Ils sont un peu comme des grenouilles dans la brouette que tirerait Raymond Barre », note un collaborateur de l'ancien premier ministre. « Bientôt ils vont se mettre à sauter de tous côtés. Il faudra tenter de les rattraper avec une épuisette... » A moins. bien sûr, que la cohabitation ne devienne très vite invivable. Dans ce cas, la brouette se remplirait à nouveau.

Pour l'heure. les barristes ne s'enchaînent par à M. Barre et se désoleraient presque de ne pouvoir perticiper aux négociations quasi quotidiennes qui réunissent responsables du RPR et du PR pour envisager les mesures prio-ntaires à prendre dans l'après-16 mars et, surtout, la composition du futur gouvernement.

Dans ces conditions, il est peu d'hommes pour dire encore comme M. Barre « mieux vaut la crise tout de suite qu'à terme ». Faute d'avoir choisi une stratégie ø brutale > pour arrimer les barristes, quitte à provoquer l'éclatement de l'UDF, M. Barre a laissé s'installer une certaine confusion. Et le label barriste que l'ancien premier ministre ne voulait ni attribuer ni banaliser s'er trouve quelque peu galvaudé.

Le Contrat libéral, créé en décembre 1984 par quelques parle-mentaires du PR pour défendre les

thèses de M. Raymond Barre, existe

toujours. Il s'est manifesté jeudi

20 février en organisant à Paris un

colloque réunissant quelque trois

cents délégués autour d'un thème

sans ambiguité: « Cohabitation,

vers l'échec. > Les animateurs de

cette rencontre, MM. François

d'Aubert et Charles Millon, députés

UDF-PR, accompagnés de MM. Gérard Pelisson, chef d'entre-prise, Charles Zorgbibe et Gilles Le

Beguec, universitaires, se sont

efforces de faire une nouvelle fois le

point sur le dossier « décisif » de la

cohabitation, en se félicitant de la

récente nomination de M. Robert Badinter à la présidence du Conseil

constitutionnel qui vient « mettre en

valeur l'impérieuse nécessité pour

l'opposition d'éviter les pièges

meurtriers que François Mitterrand

ne cessera pas de placer sur son che-

On retrouve pēle-mēle, chez les barristes, des convertis de la qu'un « anticohabitationnisme de principe »; des convertis de la deuxème heure qui concoctent des listes « barristes » contre les décisions de leur parti pour avoir quelque chance de sièger l'Assemblée nationale ; des convertis de la dernière heure qu s'affichent, sans hésitation, avec l'ancien premier ministre, dans l'espoir de gagner les quelques voix qui leur font désespérement défaut, mais sans vraiment adhérer aux thèses de leur < spon

laquelle s'est inscrite l'UDF dès les élections cantonales de 1982, devenue irréversible aux elections européennes de 1984, n'a pas favorisé la stratégie bar riste. Les appels de l'ancien premier ministre demandant à ceux qui se réclamaient de lui de partir à la bataille sous leurs « propres couleurs » et de ne pas « se fondre dans un ensemble» sont près, lettre morte.

Difficile dans cette configura-

La logique de l'union dans

tion de faire apparaître, comme le souhaite M. Charles Millon (lire ci-dessous) une ∉union contre la cohabitation » et de distingues dans la masse les troupes de M. Barre. Elles se manifestent pourtant à chaque fois qu'une initiative de M. Mitterrand ren-force les positions de M. Barre. nomination de M. Robert Badinter à la présidence du Consei constitutionnel. Elles se manifes teront sans doute, et c'est là le pari de M. Barre, si la cohabitation veneit à échouer. Les berristes, ou du moins la plupart d'entre eux, veulent ainsi faire coup double : participer aux affaires avec un premier ministre qui pourrait être M. Jacques Chirac; et, en cas d'échec d'une expérience de cohabitation, rejoindre M. Barre, dont le crédit

AU COLLOQUE DU «CONTRAT LIBÉRAL»

M. Millon: il n'est pas trop tard pour refuser

rand et personne d'autre, a-t-il souli-

gné, porte la responsabilité ». M. Gérard Pelisson s'est chargé de

rappeler que le bilan économique et

financier du gouvernement est beaucoup plus négatif qu'on ne le croit », avant d'expliquer que, à son avis, « la cohabitation et le redres-

sement économique présentent un risque considérable de s'exclure

mutuellement . D'une part parce

que « le terrain économique est cer-

tainement beaucoup plus miné que ne l'admettent certains économistes

et hommes politiques - et, d'autre

part, parce que « les Français juge-

ront toute équipe politique au pou-

voir sur sa gestion économiaue et en

tout premier lieu sur la question de

l'emploi ». « Or, a remarqué

M. Pelisson, les délais qu'imposent

la nouvelle politique pour réussir ce

challenge économique ne peuvent en

aucun cas se situer à un horizon de

Bien que l'on ne soit plus qu'à

C.F.-M

Le CDS, qui fut la première formation politique à se prociamer barriste, qui s'est pris à rééver qu'il deviendrait enfin le « parti du président » et constituerait bientôt un groupe autonome à l'Assemblée nationale n'en finit auronome a l'Assemblée nationale n'en finit pas de s'interroger sur son attitude après le 16 mars. S'il repousse avec véhémence les « avances » de M. Laurent Fabins lançant à Amiens un appel au rassemblement national, il prend aussi quelques distances avec M. Raymond Barre. Certes, il reste hostile à la cohabitation mais semble opter, à la différence de l'ancien premier ministre. nour le soutien à un l'anciez premier ministre, pour le soutien à un gouvernement issu de la majorité UDF-RPR. Il y a quelques mois déjà, M. Bernard Stasi,

premier vice-président du CDS refusait tout « auticohabitationnisme de principe ». Aniourd hui, avec M. Jacques Barrot, secrétaire général du CDS, il se déclare prêt à voter la confiance tandis que M. Pierre Méhaignerie, président du parti, garde une pradente réserve, estimant qu'il ne pourra se prononcer que quand il aura en main « tous les élements

Ce soutien s'accompagnerait d'un refus de toute participation an gouvernment. Une telle solution, « pas très confortable mais inélucta-ble », selon M. Barrot, est, cependant, loin de recueillir l'unazimité dans les rangs des centristes. M. Mébaignerie, qui a déjà, publiquement, affirmé qu'il refuserait d'entrer dans un gouvernement de cobabitation, souhaiterait qu'en la matière son parti adopte une attitude collégiale et fasse preuve de discipline. Ce qui n'a pas l'heur de plaire à M. René Monory, premier vice-président du CDS, qui dès 1982 mettait en garde son parti contre tout saivisme à l'égard de M. Barre. « Les bounnes doirent garder leur liberté », dit-il, en p'exchant nes garder leur liberté », dit-il, en n'exchant pas de participer, lui, à un gouvernement issu d'une majorité UDF-RPR.

Dans l'entretien qu'il nous a accordé, il explique les raisons de son attitude et de ses

#### « La cohabitation, on a trois mois pour la vivre bien ou mal » nous déclare M. René Monory

« Les élus du CDS devraient-ils, selon vous, refuser comme M. Barre dont ils se réclament de voter la confiance à un gouvernement de cohabitation?

Je ne vois pas comment on poprrait refuser de voter la confiance à un gouvernement issu de la majorité UDF-RPR. Il me paraît évident qu'un député qui vient d'être élu sur une liste d'union et a signé la plate-forme UDF-RPR pour gouverner ensemble » ne peut que voter la confiance. Cela me semble d'une logique irréfutable. De plus, comme il peut y avoir plus tôt qu'on ne le pense de nouvelles élections, an scrutin majoritaire — si les engage-ments de la plate-forme sont respectés, - il me paraît douteux que les députés prennent le risque d'être mis en difficulté pour n'avoir pas voté la confiance. Dans les premiers mois de la nouvelle législature, ils seront très prudents et je ne m'attends pas à des coups d'éclat.

– Voterez-vous la confiance quel que soit le premier ministre choisi par M. Mitterrand? - Si le président de la Républi-

que choisit un premier ministre qui peut apparaître comme l'homme du compromis, et le compromis appa-raîtra déjà dans la composition du gouvernement, une réflexion doit alors être engagée. Mais le CDS ne peut avoir une attitude différente de es partenaires de l'opposition. Sinon ce serait une rupture de contrat. Il ne faut pas oublier que les

Millon, député de l'Ain, a voulu croire qu'il n'était « pas trop tard » pour inverser la tendance et mobili-

ser l'opposition tout entière dans le

refus de participer à toute expé-

rience de cohabitation. Rappelant

que M. Barre, dans sa réponse à

M. Giscard d'Estaing, l'invitant à un sommet de l'union à Clermont-

Ferrand, avait proposé aux « respon-

sables de tous les partis d'opposi-

tion » de « déclarer solennellement

qu'en aucun cas le président de la République au lendemain d'une vic-

tolre incontestable de l'opposition

ne pourrait compter sur le concours

d'aucun d'entre nous », il a affirmé :

Chacun sait que le refus d'un tel

concours contraindrait le président

de la République à se remettre en cause. Qui dans l'opposition peut repousser une telle perspective? »

L'union contre la cohabitation?

Aujourd'hui, il n'y a plus que

MM. Millon et d'Aubert pour se

ranger franchement aux côtés de

C. F.-M.

accords passés avec nos partenaires du RPR et de l'UDF nous permettent d'espérer une cinquantaine d'élus à l'Assemblée nationale. Je suis pour l'honnêteté. On ne peut pas se servir des autres pour se faire élire et, après, prendre la tangante quand cela vous arrange.

> Il me semble que le premier parti qui aura son mot à dire dans la désignation du premier ministre sera le parti le plus important dans la nouvelle Assemblée : le RPR. Il m'étonnerait fort qu'il ne contrôle pas la situation au niveau du pre-mier ministre. Si un Jacques Chaban-Delmas était choisi par le président de la République, je sup-pose que le RPR réagirait. Je n'engagerai en tout cas pas mes amis du CDS à jouer dans cette affaire une carte personnelle.

- S'ils sont sollicités, les membres du CDS doivent-ils accepter de participer à un gou-vernement de cohabitation? Quelle serait votre propre atti-

- Le CDS n'a pas le droit de ne pas voter la confiance. Il a le droit, en revanche, de ne pas souhaite participer au gouvernement. En fait, ce qui gêne bon nombre de mes amis, c'est qu'ils se disent que, s'ils participent à un gouvernement dirigé par Jacques Chirac, ils s'engagent avec lui dans une logique prési-dentielle. Ce n'est pas obligatoire. Il faut que le CDS garde une grande liberté.

Je m'opposerai à toute tentative pour imposer aux hommes des choix. J'ai dit souvent que ce parti m'avait attiré parce qu'il était humain, social, un peu boy-scout et non totalitariste. Si demain on me demandait de participer à un gou-vernement issu de la majorité UDF-RPR, je verrais de quel poste il s'agit, quelle serait ma marge de manœuvre, mais, pour donner ma réponse, je ne demanderais pas l'autorisation préalable du CDS, pas plus que je ne l'ai demandée en 1977 quand j'ai été appelé au gouverne-

» Il n'y a jamais eu à ma connaissance de décision collective au CDS pour désigner tel ou tel ministre, pas plus que de manifestations de discipline. Quand j'étais ministre de l'économie, j'ai imposé la liberté des prix alors que le CDS dans son pro-gramme s'était prononcé contre. Ils ne m'ont pas exclu, pas plus qu'ils n'ont exclu, ces derniers mois, des dius qui ne respectaient pas les élus qui ne respectaient pas les investitures décernées pour les législatives et les régionales par les instances nationales du parti.

- Continuez-vous à penser comme vos amis du CDS que la cohabitation va être très difficile à vivre et la marge de manæuvre du nouveau gouvernement très étroite?

- Je reste très sensible aux arguments développés par M. Raymond Barre. Mais ils étaient beaucoup plus forts il y a un an, quand la

conjoncture internationale était mauvaise, qu'anjourd'hui, où elle est beaucoup plus favorable. Avec notamment le baril de pétrole à 15 dollars, la baisse de 20 % des matières premières, un gouvernement a aujourd'hui beaucoup plus de chances de réussir qu'hier. Les socialistes le savent aussi

» Il est intéressant de gouverner si on prend très vite des mesures propres à redresser et à libérer l'économie. Si le gouvernement mêne une action courageuse pendant les trois premiers mois, il peut tirer à la fin de l'année les dividendes de son action et créer un rapport de forces qui, face à François Mitterrand, lui sera favorable. La cohabitation, on a trois mois pour la vivre bien ou mal ! Je suis plutôt optimiste car c'est une chance qui est en train de passer pour le pays. Si on ne la saisit pas, c'est M. Mitterrand qui reprend la balle, et on aura un président socialiste à nouveau.

 Je ne crois pas qu'on puisse refuser de cohabiter, faire la grève du gouvernement. Mais, finalement, c'est bien que l'opposition ait avec Jacques Chirac et Raymond Barre deux options. Si par exemple Jacques Chirac échoue comme premier ministre, Raymond Barre reste, lui, toujours crédible.»

Propos recueillis ner CHRISTINE FAUVET-MYCIA.

#### M. Jospin sur le terrain : avant-centre et gardien du temple

pagnes électorales, et dans les endroits les plus saugrenus. C'est au Pré-Saint-Gervais, à la buvette du marché couvert, que M. Jospin est tombé, par hasard, le jeudi 20 février, sur un ancien condisciple de M. Mitterrand au collège de Jarnac,

dans les années 30.

« On a fait du football ensemble, a-t-il raconté. Il jouait gardien de but, moi avant-centre. J'avais douze ans, lui quinze. Il avait une casquette quer un liséré violet » L'ancien collégien de Jarnac n'a jamais en l'occasion de revoir le président. Mais, à sa manière, il lui est fidèle: • J'ai toujours voté à gauche, je ne m'en cache pas! Je vou-drais pas les voir revenir, les autres... - Suit un qualificatif peu unène. Le brave monsieur a fini son verre et abandonné le cortège vers d'autres aventures électorales... Il s'agit, si l'on veut jouer les prolonga-tions, de marquer quelques buts afin

de remonter au score. Le programme du jour, c'est une visite de HLM en compagnie des candidats socialistes de Seine-Saint-Denis, chaperonnés par Marcel Debarge, sénateur, maire du Pré-Saint-Gervais, puis un déjeuner-débat avec des syndicalistes. Les cégétistes présents semblent plutôt socialisants, tout con nant de la... CGC...

M. Jospin dénonce « l'intolérance nouvelle - du patronat, critique - sans le nommer - le PCF (qui propose de créer des « emplois artifi-ciels ») et ses « plans mirifiques », qui débouchent sur une « économie administrée ». Il rappelle que la diminution du temps de travail reste · au cœur · du projet de loi dit de

Interpellé par un syndicaliste qui vante les mérites du réformisme, premier secrétaire explique enfin comment son fil d'Ariane à lui. depuis 1981, c'est la modernisation

Devant la convention de son parti sur la modernisation, M. Jospin lustigeait la presse pour avoir écrit qu'il souhaitait une « révolution culturelle froide - au sein du PS (le Monde du 15 décembre 1984). Aujourd'hui, il affirme: - Je me suis efforcé depuis cinq ans de ne jamais me laisser surprendre et mème, si possible, d'anticiper sur un certain nombre d'évolutions. (...) C'est moi qui, en 1983, ai commencé à évoquer le thème des erreurs que nous avions pu commet-tre. (...) C'est moi, à Bourg-en-Bresse (octobre 1983), qui ai, pour

la première fois, dévéloppé le thème

de la nécessaire modernisation du socialisme. C'est moi qui ai propose une convention du PS sur la modernisation et le progrès social. (...).

» C'est moi qui ai dit qu'il fallait peut-être rompre avec une certaine culture révolutionnaire qui était la culture dominante à gauche en France et qui ne correspondait ni à la réalité de notre politique, ni même à nos racines historiques. Au congrès de Toulouse (...), cette idée de la modernisation de notre pensée, de l'évolution du Parti socialiste, le thème de la social-démocratie, j'al essayé aussi de le développer.

Je pense que le Parti socialiste a beaucoup évolué sur ce plan, accepte mieux la réalité de ses racines historiques, de son modèle politique (...). La crise du modèle communiste l'aide d'ailleurs à le faire (...). Le capital de compé-tences qu'il a accumulé et qu'il conserve dans l'expérience du pouvoir, tout cela, sont des éléments qui vont permettre à ce parti de se transformer encore davantage, sans renoncer pour autant à ses valeurs, quel que soit le résultat du

16 mars. » Un comportement d'avant-centre en quelque sorte, pour celui qui revendique encore le poste de « gardien du temple ».

#### M. Barre et déclarer publiquement trois semaines des élections législa-M. d'Aubert, député de la qu'ils refuseront de voter la tives et que les barristes se retrou-Mavenne, a notamment parlé de cet consiance à un gouvernement de « espèce de réflexe de complaisance vent de moins en moins nombreux cohabitation. C'est pen pour une dans l'opposition qui accepte de pour suivre M. Barre dans son refus passer sous silence certains aspects du bilan socialiste dont M. Mitterde voter la confiance à un gouvernement de cohabitation, M. Charles 3990°, MA CAVALE AU CANADA.

moins de deux ans. »

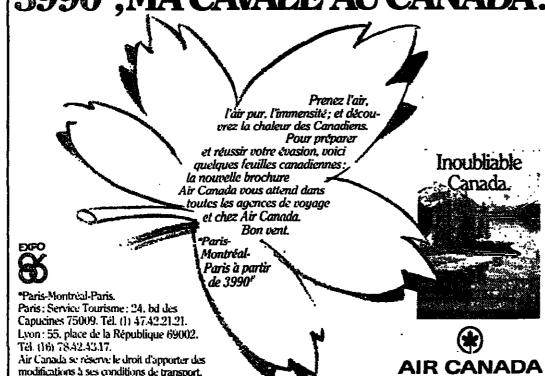

#### M. Jack Lang en campagne à Lyon

(Suite de la première page.)

Un sialom gourmand entre les bassines de cuivre, les sacs de graines, les montagnes de beurre, papilles en éventail. M. Maurice Bernachon est une institution lyonnaise. Le voici, après la visite du ministre de la culture, - mon premier ministre », momunent historique Le bon monsieur Bernachon, outre quelques splendeurs, avait imagine un petit texte. Un peu comme l'on trousse un compliment. Quelques lignes à peine, mais un modèle de finesse, une parabole de la cohabitation, version cacao: · Les Mayas, dit le chocolatier, avec comme de la malice au fond de l'œil, pensaient qu'il ne fallait pas moins de quinze à seize variétés de cacao pour que le chocolat soit parfait. Puissent les gens qui nous gouver-nent faire preuve du même esprit de dosage, d'équilibre et de sagesse.

De gourmande, l'affaire était devenue politique. Gourmandopolitique elle resterait. Une heure plus tard, après avoir posé la pre-mière pierre de la Maison du livre de Villeurbanne, et comme il faisait précisément un froid à fendre même les premières pierres, Jack Lang trouva refuge à la mairie de Villeurbanne, assez bel exemple de style néo-stalinien. Là, il dit d'abord tout le bien qu'il pensait de la Maison du livre à venir. Rien que de très logique, sinon en eût-il posé la première pierre? Il répéta tout le bien qu'il pensait • de son très cher ami », racontant même qu'un jour, accom-pagnant Charles Hernu à la gare, « il l'avait vu ne plus pouvoir tou-cher le sol tant les gens le portaient en triomphe. Une popularité bien

Restait à venir l'essentiel, le discours strictement politique. Sous forme, là encore, d'une parabole, la parabole de Jack Lang glacier.

Plus je progresse, plus j'avance au cours de cette campagne et plus je me rends compte que les Français n'ont pas envie que nous partions.

Ils me parlent, même ces gens qui ne votent pas pour la gauche, ils parlent à mes amis, et ils disent : ah non, pas vous Mª Cresson, il faut que vous restlez. Pas vous M. Chevênement, après tout ce que vous avez fait pour l'éducation. Pas vous M. Bérégovoy, meilleur économiste de l'année. Pas vous M. Lang, et ainsi de suite. Ils imaginent une sorte d'alliance impossible. Ils font des membres du gouvernement une succession de cas spéciaux. Et moi je dis : tous ces cas spéciaux font un bien beau gouvernement que les Français regretteront le 17, le 18 ou

le 21 mars. D'ailleurs, ils le regret-tent déjà. Eh bien, il faut être net. Les Français choisiront : poursuivre le chemin ou aller à la rupture. Je ne crois pas à un gouverne glaces panachées : un peu de glace vanille Chevènement, un peu de glace pistache Lang, un peu de glace orties Toubon. »

Ce thème, sinon la parabole, sera d'évidence repris sans trève ni relâ-che dans les jours à venir. • Français, vous nous regretteriez, vous nous regrettez déjà. Et dans la soirée Jack Lang, tellement charmeur, tellement « mimi », s'est efforcé de semer du regret. D'abord vers tous ces jeunes, trois mille, conviés à un concert de rock. Un groupe profita de l'occasion pour parler de ses regrets à lui, de l'affaire Wahid regrets a nut, ne l'attaire wante Hachichi, et pour crier par la voix d'une jeune femme qu'« ils n'en avaient rien à foutre de la culture, des valeurs, des acheteurs, des séduiseurs de voix quand leur camarade était mort de la culture de l'autodéfense ».

Jack Lang, semeur de regrets à tous vents, finit la soirée avec six cents jeunes créateurs venus de toute la région. Puis il finit par par-tir. C'était regrettablement inévita-

PIERRE GEORGES.

# propos et débats

M. Mermaz : le PC dans M. Louis Mermaz, président de l'Assemblé on delever qu'il a offert aux journe de description de la constitue de PS est en una de remousser son electorat des ponts et vingt sièges pour emplicher qui prit abscive le 16 mars. Or. 25 % des Français prit abscive le Cobjectif du PS est d'acce la one absciue e 10 mars. Or, 20 to des Français out chor: L'objectif du PS est d'être le preinse let chor: L'objectif du PS est d'être le preinse let naucrale pour donner au président de le R

d'exercer 52 mission. , Le PS dont devenir un grand parti à voca gendir, il ne faut pas offrir un visage confus. Le gendir, il ne faut pas offrir un visage confus. Le gens une impasse certaine. Il réserve trop de c des une arrando de sont pas troublé. Il souffie le che gnélectoral ne sont pas troublé. Il souffie le che unoment ou il y a eu des criuques d'une vetu grande le PS on ne peut pas les cubiler du jour. déruire son crédit. 3

M. ⊃oher : le culot de l M. Als n Poner, président du Sénet, a estim celei (1.3-3- Visme), que « le président Mittes portantes commandes, verrouille la République

porance in cous eviter un coup d'Etat permaner Le gras dant du Sénat, qui assistait en près pare à un meeting de soutien pour les issus U ignores account les affiches de M. Lional Jos ste en continue », « Il a du calot, teluj-li denandam avec quelle majorité les socialistes :

M. Madelin : touche pas ? M. Madelin, délégué général du Parti l

p jed the fevrier à Taverny (Val-d'Oise), que to terrisses de piutôt à une piste d'atternisses. non resserto e piutot a une piste d'atternisage ultes es execuant la nomination de M. Badigt Corseil constitutionnel. ción ne peut pas dire que Robert Bedister a

concetence il a depose trente-trois projets de la nonconformes à la Constitution », a ajouté M. N enger : 3 vous avez été victime trante-troit de campric age, allez-vous mettre le cambride YOUR PRESENT & 7 3

M Mazeur a estimé d'autre part que « l'on plan interestuel du socialisme (...); les idées part hunder rates mortes avec pour programme

🔝 Bariani : politiquen

III. Ji ≥ar Banani, membre du buresu politi dare le jeux 20 tévrier à Toutouse, à propos M Robert Sacinter à la présidence du Consed président est junidiquement dans son droit, ma ict, as west minoritaire. >

ille alcure die Leichef de l'Etat est politiques que de lour en jour sa situation devient intena dur côte est mer que la fonction présidentielle nons legislatives, et conserver l'intégralité de s sat le resultat des élections, et, d'un autre côté males comme e recommer secrétaire de fait du P former ! Eligible en camp retranché pour y livrer tons à la nouvelle **maiorité qui va arriver. >** 

# du CDS

## ·.

TOLES

dente

ir ii.

in the

# de

tristes. M. Michaeller de de din participar de la completation de la c Dans l'entretien de il nous a attait choix pour l'apre-16 mar.

· la vivre bien ou mal, Monory

s à frate rentative comme de l'entrationale de Section in the table of the section SEE SANSTONE CO. SEE SA District to the same of the same the quel percent of the source is that there do social and another and pour donner ma presidentes pas si en processor de porte she do Cah na pro si ibere les constitues en constitue en CALL AN ESTABLISHED SOUTH THE STATE DESIGNATION FOR THE en è ma contribi de l'anno de l'anno

raccort de lans inclusion, per Sign of the Miller and A Miller and A Miller and A Mations de élique Service of the servic ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂ The second secon ost la bberte des en er er er de per mence seater lie 12 SZISI PA · Para plan and its ್ರಾಗ್ರಾಪ್ತ ತಿತ್ತಾ To beging the services of the es peut es legraand part to the de de les les mus qu'on pune 74.7 ier laire iz gree Addit a perser an ESS and a training style a 600 Barrier この。 まま、 12.7 - TN 相関 温度 Compared to the compared to th the comme present the comme pr or M. Raymond

a da gwant la CHRIST ME FAUVET-MYCA r le terrais : ardien du temple

Producting par

sieet besonige

The first control of the control of ಮರೇಗು, ಸಂಸ್ಥಾರ gradia usa sa demonstration selitoriame, le mpoque entre Afrans a full are discretization ur de wie basie Misse for and Amberla ១ ខេ 📆 mire lyta . se Jeme and the second क्ष्यु करते देश देश .... 1871.179. SAES ren der transport og servelen. ы. ел 253 аг le threst 🎍 i en cem de coste de en s paid moved. - Reigener-ಭಾಷೆಯ ಗಾಲಾಗ ange in thems

ampagne à Lyon ತೆ ಓು ನ್**ಲ**ಮುದ್≎ he eves quiv

cher am: -.

poet, eccount

RUX (OR) BR

The control of the co n à la gars, pouvoir tou-s le pursaient grape arties I would Considered, seconda rarabole sea Ciental control seconda records such areas in the characters and the control secondary second gularid dien muci. le disred Jack Land leistand chimes fellement - The est elicities as sertier de regard D'abord ich as ces fellement - The est elicities as nous reprotes as a त्राद्धारः उद्धाः pasabole, la ing giacies. server de tecner proportion de la contenta de contenta de roma la grante de se contenta de la contenta del la contenta de la contenta del la contenta de la ne et plus je les Français as periods. ces gens द्र्यां pauene. एउ is disent ah des valeurs, des acretairs, Sediciones de la guard pui ssor, it faut sus M. Checommence that must be a culture de l'acceptant n que vous m Par vous éamonisse de l'autode ence . M. Lang, et agineni une Ne. Ils fano

Jack Lang sement de regret it tous vents in it is soiree and de contacte de co BLE. E. COST PIERRE GEORGES nt que les 17. le 18 ou

#### -Propos et débats----

#### M. Mermaz: le PC dans l'impasse

M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, au cours d'un déjauner qu'il a offert aux journalistes parlementaires, a affirmé : «Le PS est en train de remobiliser son électorat, il ne lui manque que deux points et vingt sièges pour empêcher que l'opposition air la ma-jorité absolue le 16 mars. Or, 25 % des Français n'ont pas encore fait leur choix. L'objectif du PS est d'être le premier groupe de l'Assem-blée nationale pour donner au président de la République les moyens d'exercer sa mission.

» Le PS doit devenir un grand parti à vocation majoritaire, Pour grandir, il ne faut pas offrir un visage confus. Le Parti communiste est dans une impasse certaine. Il réserve trop de coups au PS pour que son électorat ne soit pas troublé. Il souffle le chaud et le froid. A partir du moment où il y a eu des critiques d'une vénémence extreordin contre le PS, on ne peut pas les oublier du jour au lendemain, sauf à

#### M. Poher: le culot de M. Jospin

M. Alain Poher, président du Sénat, a estimé, le jeurii 20 février à Crêteil (Val-de-Marne), que « le président Mitterrand, par le jeu d'importantes nominations, verrouille la République (...); seul un vote massif peut nous éviter un coup d'Etat permanent, le sien ».

La président du Sénat, qui assistait en présence de M. Raymond Barre à un meeting de soutien pour les listes UDF d'Ile-de-France, a dénoncé « l'intoxication et la propagande malhonnête » du Parti socia-liste en évoquant les affiches de M. Lionel Jospin comportant l'inscription «On continue». «Il a du culot, celui-là», a-t-il lancé en se demandant « avec quelle majorité les socialistes allalent pouvoir conti-

#### M. Madelin: touche pas à mon poste

M. Alain Madelin, délégué général du Parti républicain, a déclaré, le jeudi 20 février à Taverny (Val-d'Oise), que « la haute administration ressemble plutôt à une piste d'atternissage pour copains en diffi-culté », en évoquant la nomination de M. Bedinter à la présidence du

« On ne peut pas dire que Robert Badinter ait été nommé pour sa compétence. Il a déposé trente-trois projets de loi qui ont été déclarés non conformes à la Constitution », a ajouté M. Madelin, avant de s'interroger : « Si vous avez été victime trente-trois fois d'une tentative de cambriolage, allez-vous mettre le cambrioleur comme gardien de votre immeuble ? »

M. Madelin a estimé d'autre part que € l'on assiste à un dépôt de bilan intellectuel du socialisme (...); les idées socialistes sont aujourd'hui des idées mortes avec pour programme : touche pas à mon

#### **M. Bariani :** politiquement tort

M. Didier Bariani, membre du bureau politique de l'UDF, a déclaré, le jeudi 20 février à Toulouse, à propos de la nomination de M. Robert Badinter à la présidence du Conseil constitutionnel : « Le président est juridiquement dans son droit, mais il a politiquement tort, car il est minoritaire. »

Il a aiouté : « Le chef de l'Etat est politiquement minoritaire parce que de jour en jour sa situation devient intenable. On ne peut pas, d'un côté, estimer que la fonction présidentielle est à l'abri des élections législatives, et conserver l'intégralité de ses pouvoirs quel que soit le résultat des élections, et, d'un autre côté, en se conduisant en réalité comme le premier secrétaire de fait du PS, s'apprêter à transformer l'Elysée en camp retranché pour y sivrer une bataille de positions à la nouvelle majorité qui va arriver. »

#### LA NOMINATION DE M. BADINTER A LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

#### Une fraude à la Constitution?

par MAURICE DUVERGER

A nomination de Robert Badinter comme membre du Conseil constitutionnel est un excellent choix que nul ne peut contester. Se nomination comme président soulève, au contraire, des objections qu'il faut expli-

L'homme est l'un des plus dianes de cette éminente fonction. car peu unissent, comme lui, la science juridique, la rigueur morale, et une intelligence exceptionnelle. Mais il est grave de jouer avec les règles qui garantis-sent l'indépendance de la plus haute juridiction du pays, chargée de faire respecter sa loi suprême.

A la lettre, ces règles n'ont pas été violées. L'article 56 de la Constitution se borne à édicter que le président du Conseil constitutionnel est « nommé par le président de la République », sans préciser si cette nomination vaut pour toute la durée de ses fonctions de membre du Conseil, ou pour un temps plus limité. Mais une pratique constante depuis sept ans a mandats. Elle était considérée jusqu'ici comme nécessaire à l'indépendance du président.

Dans son traité sur le Conseil constitutionnel (2). le professeur Luchaire écrit justement : « Une nomination pour une durée inférieure à celle des fonctions de membre du Conseil n'est pas formellement interdite par les textes: mais elle est contraire à leur esprit ; en effet, au terme d'une présidence ainsi raccourcie, son titulaire pourrait désirer une nouvelle nomination pour la durée restant à count de ses fonctions de membre. Or, en interdisent le renouvellement du mandat d'un membre du Conseil, les constituants ont voulu empêcher qu'il puisse être soupçonné de solliciter une nouvelle nomination; ceci veut pour la présidence comme pour la qualité de membre du

La substitution d'un président à un autre, initialement nommé sans limitation de durée, n'est pas moins contraire à l'esprit de la département, commune). Il ne

effet, quelles raisons de convenances personnelles pourraient conduire un président du Conseil constitutionnel à descendre dans le rang en se dépouillant d'un titre fonctions guère plus absorbantes que celles de membre (3). Peu importe qu'un engagement de démissionner ait été pris en début de mandat ou que la démission ait juste précédé le remplacement du titulaire. L'une et l'autre pratiques de la République un droit de révo-

cation déguisé. Admissible pour le premier ministre quand sa majorité parlementaire reconnaît l'autorité du chef de l'Etat, ce droit serait intolérable pour le président du Conseil constitutionnel, auquel il enlèverait toute indépendance. Il faut en dénoncer fermement cette première esquisse, même si elle est illustre, le président de la République n'ayant rien à voir avec la démission de Daniel Meyer et cet agencement opportun n'étant qu'en effet du hasard.

Dans la plupart des nations d'Occident, où la liberté a été rétablie dans les dernières décen-nies, elle a été fortifiée par un

Constitution. On n'imagine pas, en contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois : notamment en Allemagne, en Italie, en Espa-gne, au Portugal, en Grèce. En France, le développement du Conseil constitutionnel depuis 1974, l'autorité qu'il a prise, le quasi- consensus qui l'entoure aujourd'hui marquent un progrès très important de la démocratie. Il serait déplorable que tout cela soit remis en question par un change-ment de président dont les convictions ouvrent la porte à une déviation dangereuse.

Le prestige et l'indépendance personnelle de l'ancien garde des sceaux permettent d'augurer que les circonstances de son investiture seront bientôt oubliées. A une condition cependant. Que les fonctions présidentielles soient soumises à la même règle que les fonctions de membre.

Quand les secondes sont abandonnées en cours de mandat par leur titulaire, son successeur ne peut les exercer que pour la durée restant à courir. Comme membre du Conseil constitutionnel succédant à André Ségalat, dont le mandat est expiré, Robert Badinter Comme président succédant à Daniel Mayer, dont le mandat

#### L'Union nationale des citoyens veut combattre les abus de l'administration

Une Union nationale des citoyens vient d'être fondée par M. Maurice Doublet, ancien préfet de région, ancien directeur du cabinet de M. Chirac (1). Pour remédier à la dégradation des rapports entre les citoyens et l'administration, celui-ci propose la création d'un « conseil national des administrés », qui centraliserait les critiques contre les abus de l'administration et qui devrait donner un avis préalable sur tous les projets concernant l'organisation des services publics. M. Doublet propose également un référen-dum sur l'aménagement du territoire, pour demander aux Francais s'ils souhaitent maintenir ou réduire le nombre des degrés actuel d'administration (Etat, région,

cache pas qu'un de ces échelons lui semble de trop.

L'Union nationale des citoyens se fixe plusieurs catégories d'objectifs la réduction des prélèvements obligatoires; le désengagement de l'Etat; une nouvelle définition du rôle de l'administration; une diminution de l'irresponsabilité des fonctionnaires.

M. Donblet souligne que quatre catégories de fonctionnaires sont susceptibles, plus que d'autres, de commettre des abus contre lesquels il fant mieux protéger les citoyens : les policiers, les juges, les inspec-teurs du travail et les contrôleurs du

(1) UNAC, 8, rue Etienne Jodelle, BP nº 254, 75866 Paris Cedex 18.

ne peut être nommé que jusqu'à cette data. Sinon, l'affaire prendrait une fâcheuse ailure politicienne, permettant de maintenir trois ans de plus un président nommé par la gauche.

Cela ne serait pas sans importance, étant donnée l'influence du président sur le Conseil, et le fait qu'il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage. Un sembiable tour de passe-passe devrait être qualifié de fraude à la Constitution, par le détournement de ses moyens licites à des fins illicites.

(1) En critiquant le caractère poli-tique de la nomination, l'opposition oublie que celle de Roger Frey, alors président du groupe parlementaire de l'UDR, l'était beancoup plus. (2) François Luchaire, le Conseil constitutionnel, Economica, 1980,

(3) Rappelons d'ailleurs que le pré-sident de la Cour saprême des Brats-Unis est nommé à vie.

le journal mensuel

#### après-demain

(non vendu dans les kicsques) offre un dossier complet sur le :

#### LA PROTECTION SOCIALE **EN QUESTION**

avec des articles de : Pierre BEREGOVOY Jacques DELORS Michel DELEBARRE Georgina DUFOIX, etc.

Envoyer 33 F (timbres à 1 F ou chèque) à APRÈS-DEMAIN, 27, rue Jean-Dolent, 75014 Paris, en spécifiant le dossier demandé, ou 130 F pour l'abonnement annuel (60 % d'économie), qui donne droit à l'envoi gratuit de ce numéro.

# c'est la durée dunouveau prêt du Crédit National.

Du 11,5 % à 7 ans !... Le PCN7, nouveau prêt du Crédit National, permet aux entreprises de rentabiliser plus rapidement leurs investissements. Principales bénéficiaires, les entreprises dynamiques qui veulent et doivent amortir leurs immobilisations dans les délais les plus brefs. En même temps, un nouveau prêt est lancé : le PCNTF, basé sur le <u>Taux Premier</u> du Crédit National.

PCN7 et PCNTF viennent enrichir une gamme déjà vaste de produits destinés aux entreprises: prêts à taux variable indexé sur le marché monétaire ou obligataire, prêts à taux révisable, prêts en devises...

Les entreprises peuvent ainsi réaliser le montage financier qui leur convient en choisissant la durée, l'échéancier, le taux et la monnaie.

Crédit National



# **BASSE-NORMANDIE**

# M. d'Ornano veille sur son territoire



Normandie continuent d'être un solide bastion de l'opposition. Deux d'entre eux, la Manche et POrne, out voté pour M. Giscard d'Estaing au deuxième tour de l'élection présidentielle de 1981, lui apportant respectivement près de 60 % et près de 55 % des suffrages. Quant au Calvados, il n'a donné que de justesse sa préférence à M. Mittergend. die continuent d'être un solide bastion de

En juin 1981, sur les treize sièges de députés la gauche n'en a enlevé que quatre : deux dans le Calvados, un dans la Manche, un dans l'Orne. Sou espoir raisonnable est de les conserver, en dépit des remous qu'out suscités, dans chacun de ces dépar-tements, des « parachutages » plus ou moins bien accueillis : celui de M. Doubin, président du MRG, dans l'Orne, a entraîné la création d'une liste dissi-dente; celui de M. Stirn, actuel député du Cal-vados, dans la Manche, a été longtemps contesté avant d'être finalement accepté ; et celui de

Mme Roudy, dans le Calvados, n'a suscité que des

Maigré la percée de M. Mexandeau, ministre des PTT et chef de file du parti socialiste, le « patron » de la région demeure M. Michel d'Ornano, qui préside à la fois le conseil général du département et le conseil régional de Hasse-Normandie (il abandonnera probablement cette deuxième fouction pour respecter la loi sur les cumuls). Baron du giscardisme, l'ancien maire de Deauville, en plus de vingt aus de présence, a qua-siment éliminé le RPR du département du Calvados et entrepris d'en faire autant dans la Manche et ians l'Orne, où il place peu à peu ses hommes.

Cependant, le parti de M. Chirac résiste bien dans ces deux départements (où ses représentants conduiront la liste unique de l'opposition) et tente de se redresser dans le Calvados sous l'impulsion de M. André Fantou. Cet affrontement n'empêche

pas le RPR et l'UDF d'aller ensemble à la bataille, malgré des conflits ouverts, réglés in extremis par M. d'Ornano, dans l'Orne, et la constitution d'une liste dissidente, sous la conduite de M. Denis Gauthier-Sauvagnac, ancien président de l'Union laitière, dans la Manche.

Le dossier de l'emploi est au centre des contro verses. M. d'Ornano fait observer que 6 000 emplois ont été créés dans la région au cours de trois dernières années du mandat de M. Giscard d'Estaing et 6 000 supprimés au cours des trois premières amées de celui de M. Mitterrand. La gauche affirme en réponse que le maintien en acti-vité de ces deux grosses unités que sont la Société métallurgique de Normandie et Renault-Véhicules industriels est imputable à M. Mexandeau. L'autre dossier-clé est celui de l'agriculture, dans une région où les quotas latters instaurés par le gauche restent un important motif de mécontente-

## Trois candidats à l'école de la persévérance

De notre envoyé spécial

son abondante barbe noire et son allure de prédicateur, M. Pierre Mauger, maire socialiste d'Alençon, sait tenir un auditoire sous le charme de sa chaude éloquence. On l'écoute avec passion raconter aux quelque six cents sympathisants réunis à Sées pour un « banquet républicain », qu'il vit *« un drame », « un véritable déchirement »,* pour avoir, lui, le militant discipliné, décidé d'aller contre la volonté de son parti en s'opposant au « parachutage » de M. François Doubin, président du MRG, et nul ne doute, à l'entendre, qu'il a choisi • en conscience - la voie la plus difficile, celle de la • sidélité » et du « courage » et qu'il ira jusqu'au bout. La fédération socialiste de l'Orne part donc à la bataille unie derrière ses deux chefs de file. M. Pierre Mauger, le vieux sage, pour les régionales, et M. Michel Lambert, le jeune député sortant, pour les législatives.

M. Mauger a été reçu par M. Mitterrand, auquel il avait écrit « pour lui faire connaître l'état d'esprit des militants ». Le chef de l'Etat l'a écouté, s'est montré « compréhensif », mais lui a dit son désaccord : il ne l'a pas fait revenir sur sa

La conviction de M. Lambert, ancien professeur de philosophie, élu député par surprise en 1981, est qu'il est inacceptable de laisser r les fruits du travail de mobilisation mené par d'autres depuis de longues années. Il n'a rien contre l'homme, mais rejette la méthode. Si seulement, dit-il, le président du MRG avait d'abord pris contact avec les militants socialistes, s'il s'était montré sur le terrain et si les radicaux de gauche avaient manifesté une existence réelle, on aurait pu discuter. Mais un homme imposé par Paris, sans consultation préalable, les socialistes décidement n'en veulent pas!

#### La constance de M. Doubin...

Ne craignent-ils pas de faire ainsi perdre à la gauche son seul siège de député? M. Mauger répond en citant Saint-Simon : « Les véritables responsables de la fronde ne sont pas les frondeurs, mais ceux qui créent les conditions de la fronde ». M. Lambert explique, pour sa part, que dans ce pays de chouannerie on aime ceux qui résistent aux appareils parisiens. « Nous pouvons gagner, même divisés », ajoute-t-il, cu précisant qu'avec 20 ou 21 % des voix pour sa liste et 7 ou 8 % pour celle de M. Doubin le siège sera

tend pas ainsi. Il s'estime capable d'atteindre le seuil des 21 %. Il re-connaît que « les conditions de départ sont difficiles ., mais ajoute que · la dynamique est bonne ·. A la · légitimité de terrain » revendiquée par les socialistes locaux, qui invoquent, selon lui, une sorte de « droit du premier occupant », il impose la - légitimité de parti - consacrée par l'accord national conclu entre le PS et le MRG. Il refuse d'être considéré comme un « parachuté ». Elu municipal de Soligny-la-Trappe, il se présente comme » un provincial vivant à Paris - : ce n'est pas de sa faute si ni le siège de la régie Re-nault, dont il fut secrétaire général, ni celui du MRG, dont il est prési-

dent, ne se trouvent dans l'Orne! M. Doubin pense qu'une partie de la fédération socialiste sera à ses côtés. En attendant, dit-il, « je conti-nue ». Il a « de la suite dans les idées » et ne doute pas que sa constance ne finisse par lui donner

#### ...l obstination de M. Stirn...

Pour Olivier Stirn, dans le département voisin, celui de la Manche, l'obstination a payé. D'abord rejeté par la fédération socialiste, qui meaçait de constituer une liste sous la direction de M. Jean-Pierre Gode-froy, maire de Cherbourg, il a fini par imposer sa candidature : les dissidents se sont inclinés. • La sagesse l'a emporté », conclut-il. La sagesse. et aussi l'habileté. Comparant la démarche de l'ancien secrétaire d'Etat à celle de M. Doubin, un élu socialiste de l'Orne explique, non sans une certaine admiration : « Stirn a investi progressivement le terrain, il a réussi à diviser la municipalité de Cherbourg, en jouant les anciens contre les nouveaux. »

De fait, M. Stirn a fait campagne avec application et persévérance. Il a rencontré les maires, les élus, les militants, conquis l'une après l'autre plusieurs sections du PS, visité des fermes et des usines. Bref! il a tenté de - créer un courant - et tout fait pour surmonter les - traumatismes bien légitimes - suscités par sa ve-

Il est vrai qu'il y a été aidé par le député sortant, le socialiste Louis Darinot, C'est, dit M. Stirn, la principale différence entre son cas et celui de M. Doubin, Dans l'Orne, le député sortant socialiste est l'animateur des « dissidents », alors que dans la Manche il soutient le candidat « parachuté ». L'objectif de M. Stirn est de contribuer à rétablir un certain équilibre en faveur de la gauche dans une région · anormalement à droite». Son ambition per-sonnelle est probablement de devenir « l'homme fort » d'un département qui, selon lui, en man-que depuis l'entrée de M. Jozeau-Marigné, ancien sénateur et actuel président du conseil général, au Conseil constitutionnel.

Reste à apaiser les remous qui entent encore la fédération socialiste. Le premier secrétaire, M. Guy Poirier, s'est démis de ses fonctions. Une «équipe de campagne» a été mise en place. M. Godefroy sera l'un des animateurs de la liste régionale, avec M. Bernard Dupuis, ancien maire de Saint-Lô. Les irréductibles ont dénoncé dans la presse locale l'action autoritaire et brutale de la direction nationale. M. Stirn a foit savie qu'il pa brignessit par la fait savoir qu'il ne briguerait pas la mairie de Cherbourg, comme on lui en prétait l'intention. Il affirme que la gauche, profitant de la division de l'opposition, peut enlever, non pas un, mais deux sièges. Il annonce la venue de leaders nationaux ; MM. Rocard, Fabius, Badinter, Lang. Il vient de signer, dans le Calvados, au nom de l'Union centriste républicaine, qu'il préside, un accord avec la lédération socialiste. M. Stirn va son chemin et, pour lui, comme il le dit avec satisfaction, les choses es cort étaligies s. les choses se sont éclaircies ».

#### ...et la ténacité de Mme Roudy

Pour Mme Yvette Roudy, dans le Calvados, les difficultés se sont aussi aplanies. Sa ténacité a été récompensée : après avoir été annoncée dans l'Ain, les Hauts-de-Seine, le Rhône, le Nord, la voici numéro deux sur la liste conduite par M. Louis Mexandeau. Il est vrai que Mex . comme elle l'appelle, est un ami de longue date (depuis l'époque de la Convention des institutions républicaines il y a vingt ans) et qu'en la faisant bénéficier du réseau qu'il a mis patiemment sur pied le ministre des PTT lui facilite grande-

ment la tâche. Assurée de son élection, Mme la ministre des droits de la femme n'en prend pas moins au sérieux son travail de candidate. Ce n'est pas sa première expérience - elle a fait campagne en Seine-et-Marne en 1967, à Lyon en 1978 – mais au-jourd'hui la militante a pris du galon, et elle entend mettre sa noto-riété au service du projet socialiste.

Des affiches sur les murs de Caen proclament : • Assurons le futur. • Un vidéoclip présente le bilan de son action ministérielle. Aux semmes elle dit : • J'ai fait la moltié du chemin, à vous de faire l'autre moitié. A vous de jouer. » Le « parachu-tage » de Mme Roudy n'a pas été accueilli avec enthousiasme par tous les socialistes du Calvados. Mais elle a fait vers eux un peu plus de la moitié du chemin. Aux électeurs de

THOMAS FERENCZL

#### M. Mexandeau, le ministre qui «assure»

De notre correspondante

Caen. - Un comp de truelle, un peu de ciment, un parchemin. M. Louis Mexandeau vient de poser la première pierre d'un bâtiment qui abritera bientôt, à Caen, le service d'étude des postes et télécommuni-cations (SEPT), un centre de recherche sur le paiement et la mon-naie électroniques. Dehors, la tem-pérature est glaciale. Qu'importe, es socialistes du Calvados ont chand au cœur. Leur ministre, ils l'ont déjà plébiscité en le plaçant tête de liste aux élections législatives et régionales.

Le temps d'un discours, d'un inévitable déjeuner, le ministre en campagne, redevenu l'élu local, consulte 'ordre du jour du conseil municipal de la soirée. Le matin, il a participé aux travaux du conseil général avant de visiter des ateliers d'informatique à Hérouville-Saint-Clair. Une réution publique avec Mme Yvette Roudy achève la journée.

Depuis quelques semaines, l'ancien professeur de khâgne du lycée Malherbe s'est lancé dans un marathon d'inaugurations et de meetings pour dresser le bilan de son action et répondre aux attaques de

La Société métallurgique de Normandie, l'unique usine sidérurgique de l'Ouest, a été modernisée dans le cadre du plan national de restructuration du gouverne Une politique qui a sacrifié deux mille emplois, mais qui a sauvegardé le site et ses trois mille cinq cents salariés. Non sans mal, car la ville de Guillaume le Conquérant a alors retrouvé le souffle des grandes manifestations ouvrières.

Un an plus tôt, la fermeture de l'unité de Dives-sur-Mer, lors de la nationalisation de Tréfimétaux, avait bouleversé la région. Pour évi-ter la débâcle, M. Mexandeau s'est battu pour le classement de l'agglomération caennaise en pôle de conversion. Il a installé à Caen un commissariat à l'industrialisation. Une mesure qui a donné à la ville les moyens de bénéficier des aides de l'Etat en matière de créations d'emplois. Mais, en janvier 1986, à Dives, le solde est encore négatif : neuf cents emplois avaient été supprimés, près de six cents ont été renouvelés dans le cadre du pôle de conversion. Un chiffre qui se monte à mille cinq cents créations d'emplois sur l'ensemble du site.

La semaine dernière, le comité interministériel pour l'aménagement et la localisation a décidé d'y implanter quatre nouvelles entre-prises, qui créeront, à moyen terme,

domaine industriel, les points noirs que sont Renault Véhicules industriels (RVI), à la santé chancelante. et surtout Bocaviande Normandie, en redressement judiciaire. Sans oublier Wonder, rayée de la carte à

Pour évoquer ces problèmes, M. Louis Mexandeau parle des retards hérités du passé ». Lui se tourne résolument vers l'avenir. Il veut - assurer -, comme il l'affirme sur ses affiches électorales. Son souci de séduire entrepreneurs et décideurs l'a conduit à défendre, bec et ongles, le projet de liaison Caen-Portsmouth, ce qui a mécontenté les socialistes de la Manche et de Cherbourg, M. Guy Lengagne, secrétaire d'Etat à la mer – et que M. Mexan-deau a connu lorsqu'il était encore étudiant à Arras. - est certainement pour quelque chose dans la réussite de ce projet. Toujours est-il que, dès juin, les Britanniques pourront à leur tour conquérir la Normandie.

#### Une métropole scientifique

Le ministre des PTT a aussi « investi intellectuellement » pour la région. C'est la fameuse filière électronique qui fait jaser l'opposition et les communistes. Négocié avec la municipalité de Caen, le réseau câblé est en cours d'étude. Le protocole d'accord a été signé. Mais M. Mexandeau a de plus grandes ambitions pour l'agglomération. Il veut qu'elle devienne une - métropole scientifique ». Le SEPT, qu'il a imposé à Caen,

est un exemple de cette volonté de brancher le Calvados sur les technologies de pointe. Cent vingt ingénieurs et chercheurs y travaillent déjà dans des locaux provisoires Cinq cents emplois sont à la clé à l'horizon 1990, et, sous l'égide du Centre national d'études des télécommunications, le SEPT participe aux projets de recherches européens. Un équipement lié, sur le plan universitaire, à la création récente de formations de diplômes spécifiques ainsi qu'à la venue en Basse-Normandie de sociétés qui construisent des logiciels et du matériel informatique. Car le dada de M. Mexandeau, c'est la diffusion de

l'informatique. L'Association pour le développement de l'électronique a préfiguré l'opération nationale qu'est le plan « Informatique pour tous ».

Pénalisés par l'absence de centre de décision, les Normands ressortent parfois la vieille querelle de la réunification des deux Normandies. Un débat qui n'est pas d'actualité dans la mesure où les deux régions ne sont pas équilibrées, estime le ministre. Il a cependant installé une direction régionale des postes et une direction régionale des télécommunications, à Caen. Mais, cette année, le centre de tri de Mézidon-Canon sera tout de même transféré à Sotteville, près de Rouen, l'antique rivale.

Mézidon-Canon, la ville où est née la contestation après la décision, en novembre, de placer son ancien maire, le socialiste Henry Delisle, en troisième position pour les législatives, c'est-à-dire en position de nonéligibilité - en dépit de l'optimisme de la sédération. Les esprits se sont finalement calmés avec l'arrivée inattendue de M= Yvette Roudy. Puis on a appris que, - pour des rai-sons personnelles - M. Delisle se contentait de la deuxième place sur la liste des régionales. Enfin, le rocardien André Paysant, évincé par ses amis mitterrandistes, actuelle ment en rupture de parti, a créé l'événement à dix jours de la clôture officielle des listes en constituant une liste pour les régionales. • Une liste différente dente ., explique le conseiller municipal de Caen, déçu par l'appareil politique et le vedettariat de certains candidats. Une position qui déconcerte M. Mexandeau, plus loquace pour dénoncer « les listes féodales et l'armorial des familles de France - que sont les listes UDF-RPR conduites par M. d'Ornano.

L'opposition et les communistes, en livrant à M. Mexandeau une bataille de statistiques, voudraient bien renvoyer le ministre à ses chères études. Peut-être l'occasion, pour ce militant dans l'âme, élu de sa région depuis près de vingt ans, et passionné par la Normandie, d'écrire la suite de son livre sur les Capétiens. Mais l'histoire, il préfère

PASCALE MONNIER.

#### RÉGIONALES

Président du conseil régional : Michel d'Ornano (UDF-PR)

Nombre de sièges à pourvoir : 45 CALVADOS: 19 - MANCHE: 16 - ORNE: 10

#### LÉGISLATIVES

Nombre de sièges a pourvoir CALVADOS: 6 - MANCHE: 5 - ORNE: 3

#### **DÉPUTÉS SORTANTS**

CALVADOS (5)

Eliane Provost (PS). suppléante de Louis Mexandeau, ministre délégué chargé des PTT Henry Delisle (PS) Michel d'Ornano (UDF-PR) François d'Harcourt (CNIP app. UDF) Olivier Stiru (NI)

> MANCHE (5) Jean-Marie Daillet

> > (UDF-CDS)

René André (app. RPR), suppléant d'Emile Bizet, décédé le 9 février 1983 Henri Baudoin (UDF-PR) Pierre Godefroy (RPR) Louis Darinot (PS)

**ORNE (3)** 

Daniel Goulet (RPR) Francis Geng (UDF-CDS) Michel Lambert (PS) (1)

(1) A été exclu du PS le 29 jan-

#### REPÈRES

#### **CALVADOS** PRÉSIDENTIELLE, 1º tour

(26 avril 1981)

Ins., 389807; abst., 17,36 %; suff. ex., 317586. MARCHAIS, 36415 (11,46); MITTERRAND, 85255 (26,84); MITTERRAND + CRÊ-PEAU, 92113 (29); GISCARD D'ESTAING, 93118 (29,32); CHIRAC, 61 229 (19,27); CHIRAC + GARAUD + DEBRÉ, 70600 (22,23).

LÉGISLATIVES, 1° tour (14 jain 1981)

Ins., 390 439; abst., 27,82 %; suff. ex., 278 449. PC, 21 181 (7,60); PS, 113916 (40,91); UDF-RPR,

EUROPÉENNES (17 juin 1984) Ins., 398 620; abst., 43,84 %; suff. ex., 215940. PC, 14600 (6,76); PS, 41999 (19,44); UDF-RPR, 95415 (44,18); FN, 18056 (8,36).

#### MANCHE PRÉSIDENTIELLE, 1º tour

(26 avril 1981)

Ins., 327073; abst., 17,50 %; suff. ex., 265990. MARCHAIS, 18819 (7,07); MITTERRAND, 59412 (22,34) : MITTERRAND + CRE-PEAU, 63958 (24,04); GIS-CARD D'ESTAING, 96775 (36,38); CHIRAC, 58007 (21,80); CHIRAC + GARAUD + DEBRÉ, 65216 (24,51).

LÉGISLATIVES, 1" tour (14 juin 1981)

Ins., 327 364; abst., 29,04 %; suff. ex., 228675. PC, 11489 (5,02); PS, 75013 (32,80); UDF-RPR, 130175 (56,92).

EUROPÉENNES (17 juin 1984) Ins., 332179; abst., 43,85 %; suff. ex., 179289, PC, 7073 (3,94); PS, 30020 (16,74); UDF-RPR, 97342 (54,29); FN, 12150 (6,77).

#### ORNE

PRÉSIDENTIELLE, 1" tout (26 avril 1981)

Ins., 205 689 : abst., 16.58 % : suff. (8,64); MITTERRAND, 39794 (23.55); MITTERRAND + CRE-PEAU, 42952 (25,42); GIS-CARD D'ESTAING, 51 827 (30.67): CHIRAC, 42 138 (24.94); CHIRAC + GARAUD + DEBRÉ, 46970 (27.80).

LÉGISLATIVES, 1" tour (14 juin 1981)

Ins., 205 840; abst., 27,29 %; suff. ex., 147655. PC, 10665 (7,22); PS, 51919 (35,16); UDF-RPR, 82786 (56,06).

EUROPÉENNES (17 jula 1984) Ins., 207812; abst., 41,23 %; suff. ex. 116983. PC. 5579 (4,76) : PS. 21298 (18,20) : UDF-RPR. 59818 (51,13); FN, 9064 (7,74).

#### Le retour de M. Fanton

De notre envoyé spécial

Lisieux. — Voilà près de huit ans qu'on n'a pas vu M. André Fanton à l'Assemblée nationale, dont it était pourtant l'un des mateurs les plus remarqués. En 1978, M. Fanton, qui, dit-il, avait épuisé les charmes de la capitale, dont il était l'élu depuis 1958, était allé tenter sa chance à Poitiers. On avait cru alors qu'il craignait d'être battu s'il se représentait à Paris, mais M. Alain Devaquet, qui l'avait remplacé, conservait sans peine le siège au RPR. Il fallait donc se rendre à l'évidence : M. Fanton voulait vraiment s'installer en province

En 1973 déjà il avait feit un bref tour de piste dans l'Orne it de revenir à Paris. Et en 1981 il se fixait à Lisieux, où il était défait par M. Henry Delisle, PS. Il se présente cette année de nouveau dans le Calvados, en deuxième position derrière M. d'Ornano sur la liste commune de l'opposition. Entretemps il s'est enraciné, devenant premier adjoint au maire de Lisieux puis conseiller général,

Pourouoi a-t-il quitté la capitale ? Parce que, dit-il, « à Paris, pour continuer à exister politi-quement, il faut maintenir une agitation fatigante et dérisoire : en province il suffit de vivre ». M. Fanton ajoute avec un sourire : « Quand on est dans le creux de la vague, on se retire dans ses terres et on attend des jours meilleurs. »

Délégué national du RPR à la nication, l'ancien secrétaire d'Etat explique par exemple qu'il s'est tenu à l'écart quand

Mm Marie-France Garaud était le mentor de M. Chirac. Après les lections européennes, précise-til, « elle est partie, je suis revenu ».

S'il reconnaît la position dominante de M. d'Ornano dans le département, M. Fanton souligne le travail accompli par le RPR : « Fin 1981, dit-il, nous n'avions ni un parlementaire ni un conseiller général ; aujourd'hui nous avons cinq conseillers généraux et deux parlementaires européens. » Le RPR a entrepris de reconquérir le fief de M. Stirn et mené de rudes discussions avec l'UDF pour la constitution de la

M. Fanton n'a pas perdu son goût de la polémique. Il rappelle que Mme Cresson a failli être enlevée non loin de Lisieux par des paysans en colère en 1982 et voit en M. Rocard une « calamité nationale » pour avoir mis en place les quotas laitiers. Considère-t-il que M. Mexandeau a beaucoup fait pour le départe-ment ? « Il le dit, répond M. Fanton. Les ministres le disent tous.

Je le sais, je l'ai été... » Le futur député du Calvados. enu un homme de terroir, ne s'intéresse pas aux « grande: supputations » sur l'après-16 mars. Se tâche, dit-il, est de convaincre les électeurs de son département de voter pour l'apposition. Six sièges sont en jeu. « Si on en obtient trois, conclut-il, on a perdu; quatre, c'est bien ; cinq, c'est le raz de marée. . Pour M. Fanton, jusqu'au jour du scrutin c'est la seule arithmétique qui compte.



----

pas le RirR et l'il VL d'Ornano, donc THE PERSON liste dissidente. ic, le Gauther-Saus-gran iche; lauiere, dans 12 Mg. (Cotype) Le simose de l'ac iz... terses M. diame. cette emplose out etc comme in religion

if les for dernere and following the first of the following of the first of the following the er de Perpremares ander TRÁCE केट टर metallurgique de (Terror desire-ch est and estimate est LETTS tente region ou les ous gauche restent un

ministre qui «assu emples. Remont, dans e-Angelies, for the title title and the second FORM MORNING SULL hade, beyen de la camp a ...

Mesandeau parie des perso Print de mende de la company ATTEST AND A SECOND তি তথ্যসূত্ৰ প্ৰাণ্ডিক ভ ches électorares pon les dans de la constant de la Care Comments of Control of Contr se qui a moduntente les la Paris de P An action of the control of the cont tran, – pat containeering

Tinte

occurrence of the second

and the same

7 200 98.

inem lik

105003

一、一点便

- spinc v

in a decide 🏚 1 7 7 K

:2:**326** \*

100

.... plus 🗲

and the second

- lss[

عققا بيبي

Nor**E**CC

2.000

100000 at 1

1200

⊃ NSICALE MO<del>NE</del>

Nu k 2

Year Year

THE RE

THE R

t show data is the life Proposes exp. 200, ce. HATTHQUES DOUTTON a e auero de Normand e l opole scientifique

de con FTT is also Side dia application of the control section per times. erantour vez Nogolie erantour vez Nogolie erantour estas le iskad a eta vigne Mary 🦠 av 4 de p.s. grandes - ene ... WE dispute the second of the s ತರ ಆರಂಗರ ಆಗಾರ ಸಂಗ್ಯಾಸಕ್ಕಾರ

99 – K. Přívět u Sizi<mark>a.</mark> J ಳ ಎಕ್ಕಡ ಚಿತ್ರದ ಗಚ್ಚಿದೆಕ್ಕ 3.3 ತಥೆ ಅಂದು ಪಂದಾರಿಗಳು≕ Ferri ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ A structure in ga et N. 27 et et ette ೯**೯೬**.೧೮೯೮೦-ರು, ರಬ್ಬ೯೧೧-ರಲ್ಲಿ M ind. ses as a comment ತಿ **ಟಿಕ್ಕೆಬಲ್** ಗಳುವರ್ಗ ನನ್ನ diphines specifiques s venue en Busse-

section of allege to the section of ಜಪಕ್ಷಣ ರತ್ತಿ ಇವರಿಗಳು . Car te dies bea **c'ex iz d**ittilit e ce

'etour de M. Fantol envoyé spéca --- ac des e 451

-3 to 18 30 - Vodà près de num O'U DES VIL V AFITE The state of the s Assertable retions of d pourtant han bear itos pilus remangueis A Fanton, que, cital <sub>是</sub> 11 3452 es chames ca la et a class and degree a 100 Marie 100 Ma also tenter se phance. FINESCENCE STATE OF THE STATE OF THE idha camu ais se et à Pans, mais anscher da ; tran: Property of the second PR. - faust bonc se

vicinico 💥 Fanton 1 624 = --e pare dans l'Otto venir à Puris. Et en scendin was a Libera of s 120 F 11 iat M. Herby Depote : sense cetta analos de 15 lo Calvados, en 5-308 W Can# 24 position dermete a bea. .-sur la liste com-apposition. Entremen: rentacine, devenant - ton 🖙 🖰 ount au maire da onseiller genéral. د زر جا جي g mi-rever 5.27

a-1-4 gestté la cap≻ que, du-s, e a Pans ar å exister postlaut mainteny une gante et densaire : il suffit de vivre i gody a 1914 representation of the great DUTE BYEC UP SOUT rague, on se retue es es un arrend des 2 45 2 6

marke ci & RPR ub langui n, Estate secreseule and



Vivement de main avec le RPR!

2,

# Le Monde **SPORTS**

#### **FÉDÉRATIONS**

# La carpe et le lapin

Le renvoi du directeur technique national de la Fédération d'escrime tombe à point pour éclaireir le débat politique de fond sur le sport : où est la véritable source de pouvoir ?

Cinq responsables politiques se succèdent, avant les élections législatives, sur le ring dressé par Canal Plus et l'Equipe, pour répondre à leurs questions sur la politique sportive. Esquives rota-tives, jeux de jambes et feintes de corps. Les questions coups de poing se perdent dans les généralités dialectiques sur l'éducation physique à l'école, le Loto sportif ou le sport-spectacle... Rien qui fasse avancer réellement le « schmilblick ». Or la question de la cohabitation se pose dans le sport avec la même acuité que dans la politique. Et les înstitutions sportives nationales sont tout autant en cause.

En théorie, le problème se pose de la façon suivante : une fédéra-tion habilitée par les pouvoirs publics pour contrôler et développer une discipline est présidée par un élu, bénévole, représentant la structure des clubs et des ligues. L'administration des sédérations, dont la qualité est jugée aux résultats internationaux, est confiée à un agent mis à disposition par l'Etat, le directeur technique national. Le président élu fait généralement nommer le DTN de son choix, pour une bonne collaboration. Celle-ci peut néanmoins être réduite à une simple cohabitation. Tous les germes de conflits qui se trouvent dans cette situation ont été activés en pratique à la Fédération d'escrime.

Après avoir été le « kiné » des bretteurs nationaux, Pierre Abric remplace Roland Boitelle à la présidence de la FFE, en 1984. Le DTN, en poste depuis 1980, est Jean-Michel Oprendeck, qui n'a pas l'aura de son prédécesseur. Jean Donadieu, maître d'armes réputé, mais qui effectue un bon travail d'organisation à la base et obtient des résultats internationaux appréciables. Le conslit enpropos de l'entraîneur du sabre. Il aboutit à l'annonce du renvoi du DTN. - Collaboration impossible », explique Pierre Abric. L'affaire aurait pu en rester là.

Mais c'est une véritable réaction en chaîne qui se produit. Les escrimeurs, qui n'apprécient pas tous le gant de fer de Pierre Abric, dénoncent l'iniquité de la mesure. Les confrères de Jean-Michel Oprendeck, qui ont vu cinq des leurs remerciés dans des conditions analogues ces derniers mois, estiment la situation « inadmissible ». Le ministère des sports, qui n'a pas hésité auparavant à limoger le DTN de l'athlétisme, Alain Godard, jugé incompétent, se braque contre la mesure touchant un de ses meilleurs agents, irréprochable. Là-dessus, campagne de presse, assemblée extraordinaire, motions à répétition... bref, une situation explo-

Sur le plan humain, Jean-Michel Oprendeck, sans que sa compétence soit remise en cause, remercié, passe pour la victime innocente d'un président tyrannique. Sur le plan institutionnel, devant le fait accompli, le ministère, lui, refuse de pourvoir le poste de DTN tant que le titulaire limogé n'aura pas été recasé, en espérant que l'assemblée générale de la FFE contraindra Pierre Abric à revenir sur sa décision.

Qui sortira vainqueur de cette

partie de bras de fer ? Sûrement pas l'escrime. Elle gaspille son énergie en vaines querelles intestines, cinq mois avant les championnats du monde et deux aus avant les Jeux olympiques. Et sûrement pas l'autorité des présidents de sédération. Le ministère envisage de rendre obligatoire une procédure de conciliation assez longue (six mois), qui reviendrait en fait à empêcher un président de se séparer d'un DTN qui ne serait pas pour le moins passible des bancs de la correctionnelle. On est là au cœur du seul vrai débat de fond sur le sport en France. Qui dirige? La situation actuelle,

dans laquelle le mouvement sportif, composé de bénévoles, et les pouvoirs publics, bailleurs de fonds, se partagent les responsabilités, est une source de tensions de plus en plus aigues entre les deux pôles de pouvoir.

#### Un nœud gordien

L'affaire Oprendeck - comme les querelles nées de l'attribution autoritaire de crédits à Ligier sur les fonds du Loto sportif - en est l'illustration parfaite. Un nœud gordien. Pour démêler cet écheveau où s'entrecroisent le prestige national ordinaire, la recherche médicale de pointe, la performance athlétique exceptionnelle, et les retombées médiatiques de la publicité, les hommes politiques ont en substance trois types de lo-

Le Parti socialiste, qui a manqué l'occasion, avec la loi Avice, d'une réforme en profondeur, juge préférable depuis qu'il est au pouvoir de tirer les ficelles en fonction des cas de figure. C'est la navigation dans le brouillard avec une boussole déontologique.

Le RPR, héritier de la tradition gaulliste dirigiste, est convaincu que les bénévoles traditionnels sont de plus en plus dépassés par les événements, et que les pouvoirs publics doivent prendre les choses en main, sans ambiguité. Cette forme d'autoritarisme a été couronnée de succès sur les stades à la fin des années 60.

L'UDF, qui a trouvé le second souffle du libéralisme, penche au contraire pour un retrait net de l'administration, qui livrerait le sport au privé, comme aux Etats-Unis. En somme, il faudrait dénationaliser le sport, comme le secteur bancaire.

Y a-t-il une solution meilleure que les autres? Si l'on considère que l'Etat doit avoir la responsabilité de l'éducation physique – culture générale du corps – et que les fédérations ont celle des sports - specialisation pour atteindre la performance, – la ré-ponse est évidente. Malheureusement, personne ne veut prononcer le divorce de la carpe et du lapin. Et les querelles de ménage dégé-

ALAIN GIRAUDO.

**CIBLES** 

#### **FOOTBALL**

#### M. Daniel Hechter: Laval sur mesure

M. Deniel Hechter s'apprête à faire un retour dans le football professionnel. Le célèbre couturier parisien a été sollicité par les dirigeants du club de Lavai, à la recherche de capitaux exténeurs.

Ancien président du Paris-Saint-Germain, M. Daniel Hechter avait été condamné, début mai 1981, par la treizième chambre correctionnelle de Paris à quinze mois de prison avec sursis et 2 000 francs d'arnende pour avoir alimenté en 1977 et 1978 la caisse noire du club parisien à l'aide d'une double billetarie, qualifiée d'abus de confiance et de faux en écriture.

Dès le 6 ianvier 1978, les instances du football avaient décidé de suspendre définitivement M. Hechter de toutes fonctions, à quelque titre que ce soit, dans un club autorisé à utiliser des footballeurs profe sionnels. Ce bannissement à vie ayant été annulé par le Conseil d'Etat le 19 décembre 1980, M. Daniel Hechter peut donc envisager sans restriction de prendre une participation au Stade lavallois. D'autant plus que le public, consulté par voie de référendum à l'occasion du match Laval-Angers, le 15 février, s'est prononcé à 96 % en faveur de sa

Une telle unanimité ne se retrouvera peut-être pas dans le monde du football. Dans un livre amer, paru en 1979 (1), M. Daniel Hechter n'avait pas été tendre avec certains responsables de l'époque. Notamment MM. Jean Sadoul, toujours président de la Ligue nationale de football, et Francis Borelli, président du PS-G, après en avoir été viceprésident au moment des faits.

(1) Le Football business, éditions Ramsay.

#### **ATHLÉTISME**

# Le prix des performances

Les championnats d'Europe d'athlétisme en salle se dérouleront les 22 et 23 février, à Madrid. Sans les meilleurs athlètes européeus. Ceux-ci préfèrent concourir aux Etats-Unis. Les performances y sont plus enrichissantes. Serguei Bubka, Stéphane Ca-

ristan et bien d'autres champions du Vieux Continent, quasiment assurés d'une médaille à Madrid, ont préféré aller se frotter aux Américains dans l'ambiance très particulière de l'indoor outre-Atlantique. « C'est du carnaval. du cirque. Une victoire dans ces conditions n'est même pas honorable », a jeté le recordman du monde du saut à la perche en plein air lors des Millrose Games de New-York. Dépit de n'avoir franchi aucune barre. Indignation surtout devant un jury offrant complaisamment une quatrième chance à Billy Olson et Joe Dial, les perchistes locaux, en difficulté après trois essais ratés à 5,61 mè-

Le Soviétique oubliait une chose. Tout autant que des rencontres sportives, les meetings d'athlétisme en salle sont, aux Etats-Unis, des spectacles obéissant à des contraintes commerciales. Les dix-huit mille spectateurs du Madison Square Garden avaient payé pour voir un show, au casting duquel figurait le Texan Olson, détenteur de la meilleure performance en salle (5,93 m). Pas question de le voir disparaître dès le premier acte. D'autant moins qu'il a touché un cachet de 3 000 dollars (environ 21 500 francs) pour participer au

Le Soviétique oubliait aussi que, sans le forfait de Carl Lewis, lui-même n'aurait peut-être pas pu s'aligner dans le concours des Milirose. Avec les 15 000 dollars (120 000 francs) que demandait (hors frais de voyage et d'hôtel) le quadruple champion olympique, Howard Schmertz, l'organisateur des Millrose Games, a pu « s'offrir » une délégation soviétique composée de cinq athlètes, deux entraîneurs et un interprète (8 000 dollars) et les sept athlètes roumains actuellement en tournée aux Etats-Unis (7 000 dollars). Des sommes payables directement aux fédérations des deux

Selon Howard Schmertz, le JEAN-JACQUES BOZONNET.

rose 1986 était de 185 000 dollars. contre seulement 15 000 il y a vingt ans. Ray Lumpp, organisa-teur du Vitalis US Olympic, à New-Jersey, la semaine précédente, avoue un budget supérieur à 160 000 dollars, alors qu'il ne dépassait pas 5 000 dollars en 1965.

Les contrats sont négociés par les athlètes en fonction de leur réputation. L'an dernier, Mary Decker-Slaney valuit environ 10 000 dollars par meeting. Après sa triomphale tournée estivale en Europe, la championne américaine de demi-fond, actuellement en congé de maternité, devrait pouvoir, selon les businessme mettre la barre à 15 000 dollars à son retour sur la piste.

#### 1500 dollars le centimètre

A l'inverse, auteur d'une mauvaise saison 1985, - Billy Olson n'était pas très demandé », confie l'un de ses conseillers. Les choses s'arrangent pour lui depuis qu'il a battu à quatre reprises cet hiver la meilleure performance en salle.

Le perchiste de Dallas percoit un « bonus » de 1 500 dollars chaque fois qu'il améliore la meilleure performance mondiale. Son adversaire américain, Joe Dial, ne demande que 2000 dollars par meeting, mais jouit du même système de « bonus ». On comprend pourquoi les records, pendant l'hiver américain, progressent centimètre par centimètre.

Que vont chercher les Européens dans cet univers bien particulier? Fortune pour certains. Le coureur irlandais Eammon Coghlan, détenteur de la meilleure performance en salle sur le mile, est plus connu outre-Atlantique qu'en Europe. Il passe depuis longtemps ses hivers an chand aux Etats-Unis, où il « coûte » 10 000 dollars par meeting, sans préjudice des primes qu'il accumule grâce à ses performances

La plupart des athlètes européens pourtant ne font le voyage que pour se mesurer, sur le plan sportif, à l'élite de l'athlétisme mondial, en vue de la saison d'été, la seule qui compte vraiment à leurs yeux. C'est le cas de Stéphane Caristan, l'espoir français du 110 mètres haies, et de Pierre Quinon, champion olympique du saut à la perche.

Sections de chaleureux de cier. s'of y Bonemant tenait un peu du must dans e ainsi que, dans le qui le come meur de malice qui Belli E- pel vous êtes arrivés. hos tell sins la Creuse. > Le hei du mande, quoi ! Un coin de pasce pri pac qui, abordé à la mil tirre nie, par de petites pun stationes s'enfonçant dans d plesses de neige grise et ausses un de quoi refroidir fathers is no déjà vacillant de ses Mile madins qui, ayant ne se rendaient po la romagne, se demanment soud ... dans quelle galère ales and alt in entraines.

Melanie, traine ans, avait . crame, i remere quand la radio gul 2007 de diffuser la drogue granica FM favorite pour lui missioner o monarues mélodies martenas Benjamin, butt 185 : Statt. de son côté, vite monet de l'absence de circulamet chat, ations dans ce décor anime qui vive. Et encore, persome ne le mait dit qu'ici, dans a Creuse, et etoyait peu en Dieuaus genturt ment au diable... Quenti Sirtira dix ans et demi, il warminder un'a être rassuré...

De comprend, dans ce maerte de la du sourire et de la man tertile by M. Bonenfant, Distant de dans l'autre main, il 12020 at a factor la maison vois sac er gire rurul - 3 épis -, situé 2 Miletre 2 2 3 kilomètres du Nerg de Sandant, entre Guéret et lingament epis . c'est-àtre de gite rius que douillet, Fix marks at sanitaires dignes kligater dane une revue spécialià. Assa suttout, une cheminée by: comme un camion, romon-But at fromter craquement 2 sa dem fallumente e propre à dissiper.

agouses enlandines. Avec, aussi,

Où ka y ou plong auriez in signifier deux fors tement. SCAR, UD leurs. ( chocolat hamean (de MIII simpleme aulicurs o respect, a Union teile. lci, s'est am accreché de restar iamais 9 lumière q

Theure j

ques mu

midi et u

et des sile

foret, de

a figt au

mortes:

les cham

S'CD Va c

maree, co

Ici, le

Maria, ce

vous offri

tion de soi

bilités. M

fourneaux

qui baau

chignon b

sons four

Tordue co

qui, pliće

une cuisi

Histoire d

rime parfo

sur la toile

la reine,

coupi et fl

restant, po

4 heures -

mengeant, avant de planter ses enties par les désert, de renconmide in the en chair et en es, mani vecu du survécu dans cesdatres duting au moins trois

and the contest les souvent

préparat

équestr

confirmé

cross. Ur

chambre

chambre

hôtel au c

Au pay

CUEIS EVE

Pour cour

un circuit

moyenise

et petits

hôteiferie.

المغطع مو

140 F de

• ....

Onze

topoguice

mins vert lées (15)

(150 km

(130 lun).

cuit des

hauts 'M

(175 kr

(130 km).

et route ti

is mouche

tous les

d saux

3000 hec

Sur has t

possibilité

perfection

lancer « i

ger s, eve

Taboury, r do 140 hr Dension c

Pacheu

O Cael hébergement?

Unoteliane rurale, bien sûr, ivec des direuts découverte de le Creuse gourmande, mais aussi des villages de vacances (petites mascus individuelles au bord du Superbe ec de Vessivière, hameaux de gites en haute Marthe Combraille ou au moulin du Coming Sur les bords de la grande Creuse 20 2000se des séjours en pens or complète pour les lanilles et des campings, dont un centre de camping naturiste niemational. Pres de Boussec. Mais surrout, près de quetre

cents gress turaux qui allient vie d'autrero s et confort d'aujourc sui. Classés de 1 à dépis, is sont présentés dans un Sude Cui décrit également les gles d'enfants, les campings à la fame. las chambres d'hôte, les lemes de selour, les gites éques-

Ancience province de la Marthe is euse se parcourt d'abora e pied. Une formule avec Bude-and Pagnateur permet de & décharger de l'organisation. trapes ce sing a six heures per ior, en graupes de cinq à dix per-Somes Graudes Ge Cinq & Ula Para Semaine: 1480 F. Dates mai, 28 juin-5 juil-

toun d'autres. D'abord une randonnée Sur les 300000 hactares de nature vierge du plateau de Milayaches. On dort dans is paille de grances armes. 200 F par jourhe de fandonnée et environ 50 F Pour le nourniture. Du 8 au 11 Mai, Cu 15 au 25 juin (Les Monécieres et le Millevaches), et du 8 Eu 13 septembre (grand tour

les et les aites de pêche. t La Craus**e à pied...** laret 5-13 septembre. b ... i cheval...

Deus formules, parmi beau-

JE VOYAGE COMME JE VEUX AVEC NOUVELLES FRONTIERES PARIS NEW-YORK ALLER RETOUR PARTIR DE 1950 F 66 BD SAINT-MICHEL 75006 PARIS 46345530 VOUVELLES **FRONTIERES** 

#### LES HEURES DU STADE

#### Athlétisme

Championnats d'Europe en salle à Madrid, samedi 22 et dimanche 23 février (TF1, dimanche 23 à 15 h 45, direct).

#### Basket-ball

Championnat de France. Phase finale, deuxième tour aller, samedi 22 février. Les favoris Villeurbanne, Antibes, Limoges et Monaco en danger à Challans, Orthez, Saint-Etienne et Tours.

#### Escrime

Challenge Monal à l'épée, samedi 22 et dimanche 23 au stade Pierre-de-Coubertin à

#### Football

Championnat de France. Première division. Trentième journée. Samedi 22 février à 20 h 30, sauf Marseille-Strasbourg le 23 à 15 heures et Nancy-Sochaux le 23 à 16 heures. Paris-Saint-Germain reçoit Lens, et Bordeaux Metz. tandis que Nantes se rend à

Match international amical. France-Irlande du Nord au Parc des Princes mercredi 26 février à 20 heures (Tř 1 sous réserve). A noter dimanche 23 à 12 heures sur TF 1, Téléfoot propose un reportage sur l'équipe irlandaise.

#### Gymnastique

vendredi soir 21 février et sa- nales les 22 et 23 février.

medi 22 au Palais omnisports de Paris-Bercy, avec de la gymnas tique rythmique et sportive (A2, samedi 22 à partir de 14 h 50).

#### Motocyclisme

L'Enduro du Touquet. Un millier de motards et deux cent cinquante mille spectateurs sur le sable, dimanche 23 à 14 h 30 (présentation de la course sur A2, samedi 22, à partir de 14 h 50, « Les jeux du stade »).

#### Rugby

Championnat de France, Première division groupe A, dimanche 23 fevrier. Six rencontres en retard comptant pour la huitième journée des matches retour : Bagnères-Narbonne : Lavelanet-La Voulte; Lourdes-Aurillac; Sourgoin-Tarbes; Racing-Nice Carcassonne-Montferrand.

#### Sports d'hiver

Championnats d'Europe de course de traineaux à chiens. vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 février, à Les Fourgs (Hauts-Doubs).

Le Raid blanc, du 24 février au 1º mars. Une randonnée alpine d'une durée effective de quatre jours avec départ et arrivée aux Arcs, via une douzaine de stations et un détour par la Suisse et l'Italie.

#### Tennis

Internationaux de Floride à Internationaux de France le Boca-West. Demi-finales et fiLe centre est vert

Et voilà le tourisme-Prince charmant qui réveille la Creuse-Belle au bois dormant!

ison et los Diai,

aux, en difficulté

Control of the last one last o Comment of the service of the servic

Control of the State of the Sta Les contract sont négocis R puration Lan dermier, Me Deuxon-Starty valent come 10 Constant par meeting Apr Se Erromandie iournée estinge Europe 12 et impionne and carne de demissond, actualles en conce de materine de metere in parte à 15 000 dels SOE FEROUT AUT IS DISIE.

#### 1500 dellars le centimen

A Timverse, beitett d'ine 📭 V2150 Salenn 1255. - Billy Oliv n'etan en res demande . . l'un de ses conseillers, let des s'arrangent wert im depnis galle battu a quatre reprises cer limit metileure retionnancemak Le personate de Dallas pente

100 - 5-74 - C= 1500 dollars de que fou qu'u améliore la ma leure performance mondiale Se adversaline umeneria, ke Dala demande que 2000 dollar p meeting, mile out de mange terme de l'ourse . On comme pourulation is records, pendantile Ven america n. progressen cametre par certimetre

Que and energher les Empéens quas des uniters bierpriculter " Firmans pour centrale content in India - Eastmon (a) lan, deterteur de la meillem 🗗 formance of this surle migst pius communities Atlaniques Barape i piec depais longum ses hivery to cheed aux Er Unis, 30 . - 300te - 10000 @ lars par meeting, sans prijer des primites qui l'accumule gini and the state of t

La piarre des sistes 🖘 pecha pountant de font le mont que rout le mesurer suité sporter a ..... de l'ailless mondiali, en luc de la saism 🕮 la seule qui grompie vramed ieur yeux C'en ie au de Se phone Caratan, espoir imp du 110 metra bares, et de fice Quinon, calimpica elympique Saut à la persau

Schmertz, ie JEAN-JACQUES 5020NET.

#### découvert qu'ils ne se rendaient pas à la montagne, se demandaient soudain dans quelle galère on les avait ainsi entraînés. Mélanie, treize ans, avait « craqué » la première quand la radio avait cessé de diffuser la drogue de sa station FM favorite pour lui substituer d'incongrues mélodies mozartiennes... Benjamin, huit ans, s'était, de son côté, vite inquiété de l'absence de circulation et d'habitations dans ce décor sans âme qui vive. Et encore, personne ne lui avait dit qu'ici, dans la Creuse, on croyait peu en Dieu mais certainement au diable... Quant à Simon, dix ans et demi, il ne demandait qu'à être rassuré... en exigeant, avant de planter ses pénates dans ce désert, de rencontrer des voisins, en chair et en os, ayant vécu ou survécu dans ces contrées depuis au moins trois ans ! On comprend, dans ce contexte. l'effet du sourire et de la main tendue de M. Bonenfant. D'autant que, dans l'autre main, il y avait les cless de la maison voisine, un gîte rural « 3 épis », situé à Villevégoux, à 3 kilomètres du bourg de Sardent, entre Guéret et Bourganeuf. « 3 épis », c'est-àavec cuisine et sanitaires dignes large comme un camion, ronron-

nuit lugubre et poisseuse,

le visage chaleureux de

M. Bonenfant tenait un peu du mirage. Mais la main tendue dis-

sinait le doute ainsi que, dans le

regard, cette lueur de malice qui

disait : « Eh oui, vous êtes arrivés.

Vous voilà dans la Creuse. » Le

bout du monde, quoi ! Un coin de

France profonde qui, abordé à la

nuit tombante, par de petites

routes sinueuses s'enfonçant dans

un paysage de neige grise et

maussade, avait de quoi refroidir

l'enthousiasme déjà vacillant de

trois petits citadins qui, ayant

ORTI brusquement d'une pour entendre battre le temps, une majestueuse horloge à balancier, s'offrant le luxe de sonner l'heure juste... deux fois, à quel-

ques minutes d'intervalle. Au cas

où, les yeux fixés sur les braises

ou plongé dans vos rêveries, vous

auriez manqué la première salve. A moins qu'il ne s'agisse de signifier qu'ici le temps pesait deux fois plus lourd ou, plus exactement, qu'il avait ici une épaisseur, une densité, inconnues ailleurs. Comme la crème au chocolat de Maria, à Lépine. Un hameau perdu sur « le Plateau » (de Millevaches), et où on dit simplement « la » Maria, comme ailleurs on dit, avec admiration et respect, la Joconde.

Unique, indestructible, immortelle. lci, le temps n'existe pas. Il s'est arrêté, comme la pendule accrochée dans la modeste salle de restaurant et qui marque à iamais 9 h 5. Ici, le temps, c'est la lumière qui change, une aube, un midi et un crépuscule; des bruits et des silences; les couleurs de la § forêt, de ces bois roux où le froid a figé aux branches les feuilles mortes; la neige, enfin, qui, sur les champs et dans les sentiers, s'en va et s'en vient, comme la marée, comme les saisons.

#### Le menu de Maria

Ici, le temps, c'est le menu de Maria, celui qu'elle a décidé de vous offrir anjourd'hui, en fonction de son humeur et de ses possibilités. Maria qui règne sur ses fourneaux, qui habite sa cuisine, qui hante les lieux. Avec son chignon blanc, sa peau craquelée comme une châtaigne, ses chaussons fourrés plantés dans le sol. Torque comme un cep de vigne et qui, pliée vers sa terre, concocte soi Lépine et sa Maria. Trop tard; une cuisine céleste et radieuse. la rumeur court et le progrès dire du gîte plus que douillet, Histoire de prouver que simplicité aussi. Il y a sculement quelques rime parfois avec félicité. Défilent de figurer dans une revue spéciali- sur la toile cirée, pâté, bouchées à sée... Avec, surtout, une cheminée la reine, poulet, purée, salade, coupi et flognarde, une tarte dont, nant au premier craquement à sa demande, on emportera le d'allumette et propre à dissiper, restant, pour les enfants « qui ont en un quart de flamme, toutes les souvent la dent creuse à

Toquée de son pays, Maria résistera-t-elle au bouche à oreille qui lui tresse des couronnes et augmente le nombre de ceux qui, tel un pélerinage, viennent ici rendre hommage à Notre-Dame de l'authenticité. Une fois goûtée la petite porte vitrée où une affiche annonce concours de belote (Ie prix : deux jambons secs) et bals disco, une fois goûtée l'atmosphère d'un lieu où même les objets inanimés semblent avoir une âme, on voudrait garder pour

40 F; le voilà, aujourd'hui, qui tourne autour de 60 F. Juste retour des choses. Jadis, à l'image des maçons creusois partis à pied sillonner le monde, ou

succèdent la fierté retrouvée, le temps de la reconquête, par ceuxlà mêmes qui, avant, se résignaient à partir et qui, à présent, entendent lutter pour vivre au pays.

Certes, les hommes, souvent abandonnés, s'y sentent encore terriblement seuls, mais ceux qui restent, comme ceux qui reviennent, s'y accrochent désormais bec et ongles. Des enracinés qui, parfois, à l'image de ce prof de l'école de tapisserie d'Aubusson, enragent que tout ne soit pas fait pour empêcher, coûte que coûte, ne croient pas que le tourisme puisse être la solution. Sincères, donc touchants, mais sans doute en retard d'une guerre.

D'autres, au contraire, ont senti désertait cette terre souvent le vent tourner et constatent que

ingrate. Aujourd'hui, à l'exode les handicaps de jadis, à commencer par le fameux « enclavement», se révèlent aujourd'hui des atouts touristiques, et qu'il convient de faire fructifier un précieux patrimoine : l'espace, l'air pur, les eaux sauvages.

#### Rabelais en jupon

Enclavée, donc protégée, la Creuse sait qu'ils sont encore nombreux ceux qui, à l'extérieur, demeurent incapables de la situer dans l'Hexagone. Mais elle observe aussi que France profonde n'est plus synonyme de France embourbee, et qu'à torce d'être restée à l'écart la voilà en mesure de jouer la carte de l'insolite, voire de l'exotisme. Une carte qu'elle entend bien faire payer à son juste prix. A cet égard, le menu de Maria fera sans doute figure de baromètre. Qui s'en indignerait? Mais qui ne craindrait que, dans la foulée, l'esprit

Dans l'immédiat, voilà une Creuse-Belle au bois dormant réveillée par un tourisme-Prince charmant. Voilà le granit vacillant des austères fermes délaissées qui se refait une jeunesse avec la formule des gîtes ruraux. Des demeures qui faisaient plutôt grise mine et qui accueillent aujourd'hui le citadin pour lui chanter les vertus d'une vie pastorale au charme soudain retrouvé. Voilà les cheminées froides qui crépitent de nouveau, histoire de prouver combien il est facile d'oublier l'esclavage du petit

et la magie ne s'estompent?

écran. Avec, en prime, des âtrescinémascopes aux épaules assez larges pour vous décharger, un instant, de vos soucis et de vos tensions.

En espérant, toutefois, que, à ce petit jeu-là la Creuse, doucement «contaminée», pacifiquement « colonisée », ne finisse pas, un jour, après d'autres, par perdre son âme. Combien rassurantes et encourageantes apparaissent, à cet égard, des figures comme celles de Maria ou d'autres « caractères » rencontrés au hasard d'une visite. Citons Christiane, qui, sous son toit de chaume de Trimoulines, plaide avec passion la cause du tissage en révant de faire de son modeste hameau un Saint-Paul-de-Vence creusois. Ou Mireille Rozan, qui, dans son abbaye cistercienne de Thauron, joue, avec panache et chaleur, les Rabelais en jupon et qui, au milieu des enfants, des chiens et des chevaux, démontre que la cuisine est d'abord un art de vivre en bonne compagnie.

Autant de gardiens du temple qui, ancrés aux quatre coins du département, sont, à leur façon, la Creuse, au même titre que Pierre Benet et Daniel Taboury, moniteurs de pêche, qui initient sinalement leurs élèves autant à la mouche qu'à leur « pays ». Autant de garants d'une certaine sidélité à ses racines. Une fierté fort bien incarnée par Christiane Taboury, déléguée au tourisme, qui, en bon artisan creusois, sculpte, taille et ponce l'image de marque d'une Creuse qui semble vouloir autant être choisie que choisir ceux qu'elle accueillera.

Une stratégie qui n'est pas sans rappeler la campagne qui, il y a quelques années, contribua à doter l'Irlande d'une personnalité touristique originale qu'elle n'a cessé, depuis, de «vendre» avec intelligence et dynamisme. Même thème : la Creuse, c'est pas pour tout le monde, ça se mérite. Même registre : rétro, intello, écolo (les charmes de la vie d'autrefois, ré-apprendre le temps de vivre dans un environnement préservé), avec un zeste de culture (la Creuse romane et la tapisserie d'Aubusson), une grande cuillerée de bonne bouffe (une cuisine familiale et généreuse), avec, pour faire passer tout ça, des journées bien remplies pour des gens en pleine

Résultat : un tourisme intelligent pour touristes intelligents. Un pays qui a la bosse des vacances. Ni tricheur ni frimeur. Du cousu main. Une tapisserie de «verdures»: Vassivière et le plateau de Millevaches. Un luxe. L'Eire de la France. L'Eire sans la mer. Mais le sel de la terre.

PATRICK FRANCÈS.

# Des idées à creuser

Quel hébergement ? L'hôtellerie rurale, bien sûr, avec des circuits découverte de la Creuse gourmande, mais aussi des villages de vacances (petites maisons individuelles au bord du superbe lac de Vassivière, hameaux de gîtes en haute Mar-che Combraille ou au moulin du Comte sur les bords de la grande Creuse, qui propose des séjours en pension complète pour les familles) et des campings, dont un centre de camping naturiste international, près de Boussac.

angoisses enfantines. Avec, aussi,

Mais surtout, près de quatre cents gites ruraux qui allient vie d'autrefois et confort d'aujourd'hui. Classés de 1 à 3 épis, ils sont présentés dans un guide qui décrit également les gites d'enfants, les campings à la ferme, les chembres d'hôte, les fermes de séjour, les gîtes éques-tres et les gîtes de pêche.

● La Creuse à pied... Ancienne province de la Marche, la Creuse se parcourt d'abord à pied. Une formule avec guide-accompagnateur permet de se décharger de l'organisation. Etapes de cinq à six heures par jour, en groupes de cinq à dix personnes. Une semaine: 1480 F. Danes: 17-24 mai, 28 juin-5 juil-

let et 6-13 septembre. • ...à cheval... Deux formules, parmi beaucoup d'autres. D'abord une randonnée sur les 300000 hectares de nature vierge du plateau de Millevaches. On dort dans la paille de granges arnies. 200 F par jour-née de randonnée et environ 50 F pour la nourriture. Du 8 au 11 mai, du 16 au 25 juin (Les du 8 au 13 septembre (grand tour

du plateau). Ensuite, un stage de préparation à la compétition équestre. Pour cavaliers confirmés : dressage, obstacle ou cross. Une semaine : 3050 F en chambre double, 3680 F en chambre individuelle, dans un hôtel au centre de Guéret.

...en vélo... Au pays de Poulidor, onze cir-

cuits avec topoguide et un tour cyclotouristique de la Creuse. Pour caux qui veulent musarder, un circuit en sept étapes d'une moyenne de 25 km, avec musette pour le déjeuner. Diners, nuitées et petits déjeuners en petite hôtellerie. 1205 F par personne en chambre double et, en option, 140 F de location vélo. ...et en voiture

Onze circuits fléchés avec topoguides dont Pierres et chemins verts (120 km), Vertes vallées (150 km), Petite Creuse (150 km), Pins et bruyères (130 km), Eaux vives (90 km), cir-cuit des Chevaliers (120 km), haute Marche et Combraille (175 km), Creuse romane (150 km), Vieilles pierres (130 km), circuit des lacs (70 km) et route de la tapisserie.

● Au fil de l'eau · Pēcheur au ∢ toc », au lancer, à la mouche, au coup, il y en a pour tous les goûts avec 3810 km d'eaux vives et environ 3000 hectares de lacs et étangs. Sur les contreforts du plateau, possibilité de s'initier ou de se perfectionner aux techniques de lancer ∢ mouche » et ∢ ultraléger », avec Pierre Benet et Daniel Taboury, au cœur d'une propriété de 140 hectares. Forfait stage en

pension complète : 2320 F en

chambre double pour six nuits. Initiation mouche, du 25 au 31 mai et du 1" au 7 juin. Perfec-tionnement du 22 au 28 juin et du 29 juin au 5 juillet. Au moulin du comte, gîte de pêche de douze personnes: 1 155 F par personne pour une semaine en pension complète. A signaler, également, une école de pêche junior dans un gite d'enfants, près de Sardent, pendant les vacances scolaires. Séjour à caractère familial (sept enfants maximum): 1140 F par semaine en pension complète.

 A la carte - Un stage de sept jours en atelier à l'Ecole nationale d'art décoratif d'Aubusson permet d'approcher la technique de la tapisserie, de rencontrer des maitres lissiers et de visiter les hauts lieux de la tapisseria. Hébergement en hôtel, aux portes de la ville : 2555 F par personne en chambre double. Dates : 27 mai-3 juin, 3-10 juin, 17-24 juin et

30 septembre-7 octobre. - Initiation au tissage (six heures par jour) en chambre d'hôte à Trimoulines, dans la pittoresque chaumière de « Garance ». Deux personnes maximum. Une semaine: 2050 F

en pension complète. - Week-ends gastronomi-ques au domaine du Palais, à Thauron, près de Bourgeneuf, où Mireille et Patrice Rozan, éleveurs-gaveurs de palmipèdes, vous accueilleront à la très bonne franquette. Jusqu'à fin mars, Mireille vous dévoilera ses recettes de pâté, riliettes et confits et vous initiera à la préparation des foies gras frais, chauds et en conserve tandis que Patrice vous fera partager sa passion des

vendredi au dimanche. Pendant les vacances scolaires, la demeure est le paradis des enfants (1400 F la semaine en dortoir) et de l'équitation de plein Deux bonnes adresses

cheveux. Prix: 1000 F par per-

sonne en chambre double, du

- Quelque part sur le plateau de Millevaches, non loin de Gentioux et de Faux-la-Montagne, un hameau nommé Lépine. La Maria vous y attend pour vous faire redécouvrir la saveur des mets les plus simples. Pour environ 60 F.

- A La Celle-Dunoise, au cœur d'un terroir chanté par George Sand, l'Auberge des pêcheurs. On y mijote la truite, le civet, le pâté de cèpes et le clafoutis, mais on y célèbre surtout le cuite du bouchon, de la cuillère ou de la mouche. Plat de résistance : la Creuse qui coule sous les fenêtres, entre un pont du cade. A l'apéritif, on hume la rivière que l'on dégustera à l'heure de la digestion.

Où se renseigner ? Creuse Expansion-Tourisme, 43, place Bonnyaud, 23000 Guéret. Information, tél.: 55-52-33-00. Réservation : Service loisirs accueit Creuse en Limousin, tél. : 55-52-87-50 et 55-52-89-50.

A Paris, Maison du Limousin, 18, bd Haussmann, 75009 Paris. Tél.: (1) 47-70-32-63 ou 42-46-60-76. On peut s'y procurer de nombreuses brochures et, notamment, une remarquable présentation générale sur la Creuse.

#### **AIR HAVAS BAS LES PRIX!** . à partir de 1275 F\* Tunis. \_\_\_\_ à partir de 1 650 F\* Athènes \_\_\_\_ Istanbul \_\_\_\_\_ à partir de 1990 F\* \_ à partir de 2 200 F\* New York \_\_\_\_\_ à partir de 2350 F\* Montréal \_\_\_\_ \_ à partir de 3 800 F\* San Francisco \_\_\_\_ \* Tarif A.R. pour un séjour minimum de 7 jours - Conditions générales dans le catalogue Air Havas. Prix au 1.03.86. En vente chez Havas Voyages - 139, av. Charles-de-Gaulle, 92200 NEUILLY - Tél.: 47 47 50 33 et dans les 260 agences Havas Voyages.

HAVAS VOYAGES

# La marque jaune

Au long du littoral, sur la trace des douaniers.

trer », « Chantier interdit public » : notre vagabondage butait sur des panneaux impo-sants. Longeant le littoral, nous avions crapabuté au flanc de la falaise, cheminé sur une plage sans fin, zigzagué au milieu d'amas de roches couvertes de varech, mais, soudainement, la cale et les viviers d'un ostréiculteur mettaient fin à la balade. Et. plus loin, on apercevait de somptueuses propriétés, dont les parcs venaient jusqu'à toucher le clapot de la baie.

Pourtant, une affichette invitait à ignorer l'interdiction. Au nom de la servitude de passage, nous étions autorisés à traverser les propriétés privées bordant la côte, à condition de ne jamais quitter l'itinéraire balisé. C'était le « sentier du littoral », application, sur le terrain, d'une loi votée le 31 décembre 1976, et seion laquelle « les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de 3 mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ». Une sorte de renaissance

de l'ancien sentier des douaniers. A l'époque où le littoral était

ÉFENSE d'en- défense contre les incursions ennemies ou le commerce de contrebande, un passage était en effet ménagé tout au long des rivages afin de permettre aux gardes-côtes d'y patrouiller. Mais il y a belle lurette que le sentier des donaniers a été noyé sous les broussailles et tronconné par les clôtures des villas.

Pendant longtemps, se promener le long de la côte a donc été une gageure, mais, à présent, plus de 500 kilomètres de sentiers ont été aménagés le long de la Manche, de l'Atlantique et de la Méditerranée. Et c'est bien d'aménagement qu'il faut parler, à la différence des fameux sentiers de grande randonnée (GR), qui sont plutôt le balisage d'un itinéraire, parfois même sportif.

Destiné au simple promeneur du dimanche, le « sentier du littoral » ne demande ni compétences ni équipement particuliers. Un conseil cependant : portez des chaussures à semelles antidérapantes efficaces, plutôt du style « pataugas » que « tennis ». Le long d'une côte un peu rocheuse, les côtes et les descentes peuvent en effet être assez abruptes. Autre astuce : si vous vous baladez à plusieurs et disposez de organisé comme une ligne de deux voitures, laissez un véhicule

à chaque extrémité du sentier son regard de l'odieux terrain de l'anse du Verger avec ses dunes, pour découvrir ainsi deux fois plus de paysage! Enfin, sachez que le sentier du littoral est balisé par des marques jaunes, à la diffé-rence des GR (en rouge et blanc) et des PR, en jaune et blanc.

#### Une rade entourée de verdure

Bel exemple d'aménagement de sentier, sur la côte qui s'étend de Saint-Malo à Cancale, en Ille-et-Vilaine, le « sentier du littoral » ne couvre pas l'ensemble de cette balade de près de 40 kilomètres, mais le GR 34 lui succède.

L'itinéraire débute à l'île Besnard, qui ferme le havre de Rothéneuf, toujours superbe.

A marée haute, c'est une rade entourée de verdure, communiquant avec la mer par un étroit goulet. A marée basse apparaissent des sables blancs où les doris échoués dévoilent leurs carènes typiques.

En faisant le tour de l'île, on passe du calme quasi campagnard à la sauvagerie des rochers rongés par la mer. Le sentier est discret et confortable; pour descendre vers la plage des Chevrets, on trouve un véritable escalier de rondins. Mieux vaut détourner

camping qui pollue la dune et marcher au bord de l'eau vers la pointe du Meinga.

Si le sentier y est merveilleuse ment tracé, les dénivelées sont dures. Mais la vue sur Saint-Malo est sublime; au bout du cap, on apercoit, an large, les îles Chausey, et la face est de la pointe du Meinga mérite d'être découverte au petit matin et à marée haute. La mer, abritée des vents d'ouest, est calme et luisante sous le soleil levant. La vague roule sur deux plages an sable jaune, séparées par une pointe de rocs et de verdure. Il y a des dunes et des bois. C'est là que Colette écrivit le Blé en herbe. Le « sentier du littoral > s'interrompt ici.

Pour continuer à suivre la côte, profitez du balisage du GR 34, même si ses marques rouge et blanc vous entraînent à travers une cambrousse de fougères et de ronces, au fond de vallons abrupts et à flancs glissants de falaises : un vrai parcours du combattant!

A l'anse Du Guesclin, on retrouve le « sentier du littoral » qui va jusqu'à Cancale, parfaitement tracé et aménagé même quand il s'accroche à flanc de falaise. On découvre alors une étonnante variété de paysages

ses marais, sa chapelle, la minuscule crique du Petit-Port, au pied du bois de pins... Et puis la falaise, de plus en plus abrupte au fur et à mesure qu'on approche de la pointe du Grouin. On domine, on respire l'Océan. A quelques dizaines de mètres tout juste, sur la route en corniche, les automobilistes invétérés ne se doutent pas de ce qu'ils manquent. Le bruit du vent couvre celui des moteurs.

La pointe du Grouin forme une sorte de transition entre le littoral rocheux de la Bretagne et les vasières immenses de la Normandie. Port-Mer et Port-Pican sont des criques bretonnes typiques, mais au loin on distingue les plates étendues de la baie du Mont-Saint-Michel. Un vrai chemin vous mène à Cançale, où l'on entre dans l'univers des ostréiculteurs. A marée basse, sur les parcs

découverts, s'agite une foule de silhouettes encapuchonnées de jaune. Ne manquez pas de vous offrir des huîtres à déguster sur place, sur la cale, juste avant le

Pas question, bien sûr, de faire Saint-Malo-Cancale d'une traite; l'itinéraire exploré ici représente, en réalité, une succession de promenades qui n'out sans doute pas le côté sportif et exaltant de la vraie randonnée, mais permettent de se faire une idée nouvelle de la côte et de sa vie intime. Loin de la route civilisée, on se sent plus en mer que sur la terre ferme, et, par les grands mauvais temps d'hiver, quel spectacle!

DOMINIQUE LE BRUN.

• Pour tons renseignements sur le sentier du littoral, on peut contacter le bureau du littoral au ministère de l'urbanistee, avenue du purc de Passy, 75775 Paris cedex 16. Tél. : 45-03-

#### PHILATÉLIE 1º 1936

Pierre Cot... ... sur un timbre, - hors programme » et avec surtaxe. Radical

socialiste, ministre de l'air à trois reprises. En 1940, se réfugie aux Etats-Unis. En 1943, il représente son parti à Alger. Comme progressiste de gauche. rééla député à Paris en 1967. Apparemment, il remplace le timbre d'Alfred

Kastler (le Monde

du 18 janvier), somme toute, sur le plan de la surtaxe en saveur de la Croix-Rouge. Vente générale le 3 mars (13 86).

2,20 + 0,50 F, marron, noir. Format 22×36 mm. F. 50. Maquette de Jean-Paul Veret-Lemarinier, gravé par Claude Jumelot. Taille-douce, Périgueux. Mise en vente auticipée les : — 1 <sup>e</sup> et 2 mars, de 9 h à 18 h, par le

bureau de poste temporaire ouvert à Jean-Pied-Gauthier (Savoic). Obli- J. Caffe, par Edila. tération « P.J. » - 1º mars, de 9 h à 12 h, au bureau

de poste de Coise-St-Jean-Pied-Gauthier. Boîte aux lettres pour

 BERMUDES. – Série de six timbres représentant des bateaux anciens (suite): 7 c., Madiana 1903; 20 c., San Pedro 1594; 60 c., Mary Celestia 1864; 1,50 \$, Caesar 1818; 2 \$, Lord Amherst 1778; 3 \$, Minerva 1849. Impression litho, d'après les maquettes de Leslie

• CAMEROUN : une série de trois timbres est illustrée par les « oiseaux du Cameroun », 140 F, le toucan ; 150 F, le



cou-nu : 200 F (CFA), le rouge-gorge Réalisée en offset polychrome, par Cartor, d'après les maquettes locales

• TCHAD: « Noë! 85 » un timbre, poste sérienne, de 250 F (CFA), qua-drichrome, Imprimé par Cartor, d'après



#### Calendrier des manifestations avec bureaux temperaires

avet briefer Lemporary, 20/IV. ○ 51110 Poutfeverge-Morouv, 20/IV. ○ 25200 Monthéliard, 4/V. ○ 49400 Saumur, Pau 12/V. ○ 88150 Theon-les-Vosges, 21/VI. ○ 88410 Montherenx-sur-S., 22/VI. ○ 88600 Epinal, écheca, 24/VIII.

En faveur des paralysés. ... Une campagne modeste à la por-tée de tous. Il s'agit tout simplement des timbres du courrier. Au lieu de les lais-ser périr dans les poubelles, ils peuvent faire des heureux. C'est vraiment peu de chose, mais beaucomp pour ceux qui sont handicapés et condamnés entre leurs quatre murs. Alors, voyez autour de vous, dans les entreprises, partout, de vous, dans les entreprises, partout, pour inciter un mouvement de solidarité envers ceux qui espèrent encore en la fraternité des hommes. S'adresser à l'Association des paralysés de France Philiatélie, pour le Nord: Hervé Tollu, 117 bis, rue de Paris, 94220 Charentou-le-Pont; pour le Sud: Pierre Brasser, 10, rue Taillepied, 69540 Irigay. — Merci pour eux. Merci pour eux.

• NIGER : la résorme de l'état civil est le sujet de deux timbres-poste, 85 et 110 F (CFA). Imprimés en offset poly-



• NOUVELLE-CALÉDONIE : Un timbre P.A. de 72 F (CFP) célèbre le 30º anniversaire du premier vol régulier Paris-Nouméa. Maquette par J.-M. Cluzeau, impression offset

ET FUTUNA : Le timbre de Noël 1985 représente la Vierge et l'Enfant, d'après un tableau de Jean Michon, 330 F (CFP), poste aé-rienne. Réalisé d'après documents 'photos, dans les Ateliers



POSTAUX ● LES • MUST • DU 25 c CÉRÈS

Chez votre marchand de journaux

# **VACANCES-VOYAGES**

#### HÔTELS

Côte d'Azur

06310 BEAULIEU-SUR-MER LE VICTORIA \*\* 80 chambres SDB/WC

01 - 1/2 peu rdia. Ascenseurs. 2 salons TV - Bar. Tél. (93) 01-02-20. Télex 470303 F.

06500 MENTON

HOTEL DU PARC\*\*\* Tél.: 93-57-66-66 Près mer. Centre ville, Parking. Grand jardin. Cuisine réputée. Dépliant sur demande.

PASSEZ L'HIVER AU SOLEIL à L'HOTEL-VILLA NEW-YORK\*\* dominant la baie de Garavan, à 100 m. des plages et du port. Cadre romantique. Chamb. tt conf., bain, douche, w.-c., IV coul., tél. direct. Parc exotique. Park

coul. tel direct Parc exotique. Park clos. Culs. de patron. FORFAIT HIVER à part. de 1150 F (7 jrs 7 nuits en 1/2 pens.). Doc. et réserv. 93-35-78-69. Av. K.-Mansfield, «Logis de France». 06500 MENTON

**HOTEL DU PIN DORÉ\*\*** T&.: 93-28-31-00 hambres et petits déjeuners Confort et accueil réputés Contor et accuen reputes

Le meilleur emplacement de Menton.

Centre ville et bord de mer. Près du
casino. Jardin ensoleillé. Piscine d'été.
Bar. Salons TV. Tél. direct. Parking.

Montagne

JURA

JOLI JURA VERT - 84-48-30-09 Pension complète, 1 semaine tout com-pris : 990 F. 1/2 pens. 112 F. Forf. enfant. Animaux accept. Hostellerie L'HORLOGE

Provence

ROUSSILLON - 84220 GORDES MAS DE GARRIGON \*\*\* etit hôtel de charme du Luberon e

table gourmande. Ouvert toute l'année. Week-ends et séjours Tél.: 99-75-63-22 Accreil Christiane RECH.

Halie

VENISE HOTEL LA FENICE **ET DES ARTISTES** 

(près du Théâtre la Fenice) tes à pied de la place St-Marc. Atmosphère intime, tout confort.

Prix modérés. Réservation: 41-32-333 VENISE. Télex: 411150 FÉNICE 1. Directeur : Dante Apellonio

Suisse

LAC MAJEUR - LOCARNO **GRAND HOTEL** 

COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ uvelle piscine. Tennis, Au sein d'un grand parc an centre de la cité. Cuisine soignée. Dir. A. COTTI. Téléphone: 1941/93/33-02-82. Télex: 846 143.

#### **TOURISME**

11210 PORT-LA-NOUVELLE

affiches, gravures, etc.

HALL 5 - T.L.; de 11 H à 19 H - W.E. 10 H à 19 H

#### Balades côtières

Le département du Finistère offre 75 km de sentiers, dont les plus connus se trouvent à Crozon (11 km), à Poullan-sur-Mer (9 km), à Riec-sur-Belon (5 km) et à Carantec (5 km). Ces itinéraires sont décrits dans l'ouvrage Quarante circuits de petite randonnée dans le Finistère, édité par le comité départemental du tourisme et vendu en jibrairie

L'Ille-et-Vilaine propose 43 km de sentiers, pour l'essen-tiel entre Saint-Malo et Cancale. Consulter Soixante-huit petites randonnées en Haute-Bretagne, une brochure éditée par la Fédération française de randonnée

La Manche dispose de 35 km de sentiers, dont 30 km autour du cap de la Haque. Une cartedécliant touristique est disconible auprès des syndicats d'initiative des communes

Sur la Méditerranée, le département du Var offre 143 km de sentiers du littoral.





phone, radio, denni-pension;. Chambres avec bain/WC, talé-phone, radio, denni-pension, manus aux choix, sFz. 79.—/109.— selon ste, séjour et saison. Buffet riche de petit déjeuner, div. buffets aux chandelles. Arrangements de ski aventageux: demi-pancion hair /w/o menus aux choix, incl abonnen nt nour 22 remontées més. à partir de sFr. 687.-/7 jours ou bien à partir de sFr. 1236.-

pour 14 jours. Arrangements forfaitzeres en été. CH-3823 Wengen, Tél. 1941/36/56 51 51, Télax 923 232, Fara. S. + H. Castelen

RÉSIDENCES MER MONTAGNE

**COTE D'AZUR** Mer 600 m. Petits STUDIOS. Parking. Pisc. 2 pers. 1 100 F/sem., 2 sem. 1715 F, 4 sem. 2770 F (sf vac. scol.). ROI SOLEIL 153, boul. Kennedy, 06600 ANTIBES. Tél. 93-61-68-30.

HALL 8 - T.Lj. de 12 H à 22 H

W.E. de 10 H à 22 H

Locations de vacances. Dépliant gratuit. M. Boisset, 34 VALRAS. 67-37-33-94. STATION DE SKI ALPIN, FOND Locations tous types. Tarifs avantageux. Ag. Nicolas CHAILLOT 1608. T. 92-50-48-45. 95266 SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL.

Notre-Dame-du-Pré, SAVOIE (hiver-été) Domaine de la GRANDE-PLAGNE

Vue panoramique sur la vallée de la Tarentaise. Du studio au 3 pièces. RUFFIER Monet Promotion

73350 CHAMPIGNY-EN-VANOISE - Tel. 79-22-09-85. ...... Prénom .....

#### Magnifique plage sable fin du Midi. Ses meublés, ses hôtels, ses résidences. S.LO.T. - B.P. 20 T&L 68-48-00-51 RN 78, 39130 PONT DE POTTE

19" SALON DU 4° FESTIVAL



CURES THERMALES A ABANO TERME, ITALIE

Tél.: (0) 49-66-83-77 - Télex 430082 MPHT

Renommé pour ses cures, la cuisine soignée et la piscine dans le jardin Hôtel traditionnel propriété d'une très vieille famille d'hôteliers. Les chambres sont avec hain/douche et sanitaires privés, air conditiouné, téléphone avec sélection directe et filodiffusion. Salons, salle de lecture et de jeu, solarium UVA. Trois piscines : deux dans le jardin (15 000 m²), une couverte, tennis. Les cures sont suivies par le médecin résidant à l'hésel. Parking convert et gardé. Première catégorie, quatre étoiles. Golf (18 trous).

Faites-vous des amis partout en France avec votre Hivitel

De Lille à Montpellier, de Brest jusqu'à Metz,

avec Funitel trouvez des partenaires de jeu dans toute la France. Faites le 36.15.91.77, tapez FUNI



cennes et Gacko foui devrait être, en obstacle, le cheval de l'année) sous Ourast. Pendant que les écuries résonneni des derniers ferrages, et les pistes d'entraînement des jarons de cavaliers jetes bas par leuts montures impatientes, l'intendance : faire : comment réparer ferreur qu'a été le . Derby. et comment d'une façon plus géné. ple. faite remonter, vers des horizon: postaris, une courbe des jeuz

TEUIL pointe sous Vin-

De promières réponses viennent detre arrêtées :

\_done des recettes - qui a file

chi. cr. 435. d'environ 4 % en

france courants par rapport &

1034, de 10 % par rapport: à

1) La déclaration, par les eriminaurs, des partants et des mortes du vociétés de courses a gen, cesermais, quarante-huit gentes and fieu de vingt-quatre) grant chaque réunion. Par conséquent le turfiste dispose, ou va depreser de trente-six heures. gotte modo, pour étadier son its to her d'une matinée précé-

L'effet neut être notable. Tous le mantands de produits éphé. meres a commencer par nous. mertal sessioni proposons les nu et aumères de tous) savent because plus . presque directement or reportionnel au temps de suc es vente supplémentaire, faiente au auccès de ces produits sils present être présents plus tôt ser le mandé.

d es

tant

labe

Same

LIETO

sans (

bénéi

urbai

les jo

CHVIN

en b

COURS

elles

Grz

ne pe

que, n

ment

падис

Franci

DOUGLA tiercés

Dassé (

bebdor

desti q

Loto s

3)

CONTLINE

Societe

d'adme

mbrcia

sent, à Tif 3049

H es

Rέ

Certes le chiffre d'affaires des operate the ve pas tripler parce cue in nameurs auront treis fois plus de temps pour supputer les ciance - et les risques de trahi- urbs set - des lavoris. Mais la relance d'aus peur re pas être négligeable, large part, avec les paris quotitiens. Land clientèle de retraités a chain dont l'occupation du lemps sibre est, en soi, motivante.

Cependant, la mise en œuvre l'est encore que très partielle du chi in purine. Paris-Turf, le seul pumai marique national - qui, de le lant. a une sorte de statut de · journal officiel des courses » (sa aumermation des chevaux, sur de neumment, est admise par le PMU comme numérotation « officielle . . . - ne peut pas s'adapter 15000 mmediatement. A terme, il paraitre le matin au lieu du soir, avec deux programmes de courses : celui du jour et celui du lendemain Mais il est imprimé dans but villes, en parallèle avec des quotidiens régionaux.

li iau: degager pour lui de noureaux créreaux horaires de fabri-

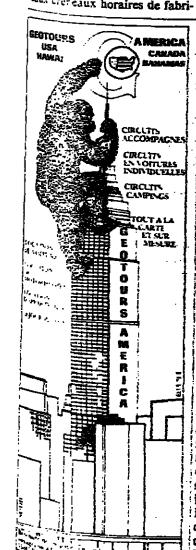

second cocore untéres produit CASSONS MORE V que de l II s'a callier c écurie boom no ie baril araber

révélée. ses effe Deanvill. Process de franc du Move la décisi vendre u

# La Bourse ou l'émir

Pour survivre, les courses ne savent plus à qui se vendre.

Mais la Bourse va-t-elle accep- des casaques, explique l'un d'eux.

Si un de nos chevaux est battu et

ciemment, une part de sa décep-

UTEUIL pointe sous Vincennes et Gacko (qui devrait être, en obstacle, le cheval de l'année) sous Ourasi. Pendant que les écuries résonnent des derniers ferrages, et les pistes d'entraînement des jurons de cavaliers jetés bas par leurs montures impatientes, l'intendance s'affaire : comment réparer l'erreur qu'a été le «Derby» et comment, d'une façon plus générale, faire remonter, vers des horizons positifs, une courbe des jeux - donc des recettes - qui a fléchi, en 1985, d'environ 4 % en francs courants par rapport à 1984, de 10 % par rapport à

#### De premières réponses viennent d'être arrêtées :

1) La déclaration, par les 📽 entraîneurs, des partants et des montes aux sociétés de courses a lieu, désormais, quarante-huit heures (au lieu de vingt-quatre) avant chaque réunion. Par conséquent le turfiste dispose, ou va disposer, de trente-six heures, grosso modo, pour étudier son ieu, au lieu d'une matinée précédemment

L'effet peut être notable. Tous les marchands de produits éphémères (à commencer par nous, journalistes, qui proposons les plus éphémères de tous) savent bien qu'un « plus », presque directement proportionnel au temps de mise en vente supplémentaire, s'ajoute au succès de ces produits s'ils peuvent être présents plus tôt sur le marché.

Certes, le chiffre d'affaires des courses ne va pas tripler parce que les parieurs auront trois fois plus de temps pour supputer les chances - et les risques de trahison – des favoris. Mais la relance peut ne pas être négligeable, d'autant qu'on s'adresse pour une large part, avec les paris quotidiens, à une clientèle de retraités et d'oisifs dont l'occupation du temps libre est, en soi, motivante.

Cependant, la mise en œuvre n'est encore que très partielle du côté du public. Paris-Turf, le seul journal hippique national - qui, de ce fait, a une sorte de statut de « journal officiel des courses » (sa numérotation des chevaux, notamment, est admise par le PMU comme numérotation « officielle»), - ne peut pas s'adapter immédiatement. A terme, il paraîtra le matin an lieu du soir, avec deux programmes de courses : celui du jour et celui du lendemain. Mais il est imprimé dans huit villes, en parallèle avec des quotidiens régionaux.

Il faut dégager pour lui de nouveaux créneaux horaires de fabri-

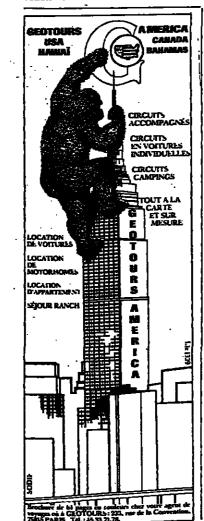



ter de relayer les sous-émirs?

« Il y a autant à perdre qu'à

des chevaux, et notre « logo » par sur notre marque. »

de publicité est réservée :

cation, sans nuire à l'impression des régionaux dont il est l'hôte. Il faut ici renforcer les équipes, là adapter le matériel, ailleurs modifier le planning des rotatives. Bref, ce n'est probablement pas avant deux ou trois semaines voire davantage - que Paris-Turf parviendra dans toutes les chaumières porteur de deux journées d'espoirs au lieu d'une. Jusque-là, difficile de juger l'impact des

déclarations anticipées de par-

tants et montes.

2) La France hippique vit, depuis quelques jours, au rythme de deux tiercés et demi (ou quartés) par jour. Certes, ils ne s'appellent pas tous «tiercés». Le label est réservé aux jours fastes : samedi, dimanche, jeudi. Les autres jours, il s'agit de «trios urbains»; mais ce ne sont rien d'autres que des tiercés, sanf qu'ils donnent lieu à un seul rapport, «sans ordre», alors que le tiercé en comporte deux (avec et sans ordre).

On vient, d'un coup, avec la bénédiction du ministère de l'agriculture, d'ajouter un « trio urbain » au programme de tous les jours de la semaine

Résultats chiffrés : il se jouait environ 5,5 millions de francs sur un trio quotidien; il s'en joue 7 sur deux; la part des sociétés de courses étant de l'ordre de 10 %, elles gagnent, dans l'opération, 150 000 francs de plus par jour.

#### Révisions étonnantes

Grand bien leur fasse. Mais on ne peut s'empêcher de constater que, même dans le domaine hippique, le «réalisme» dicte, décidément, d'étonnantes révisions : naguère, la gauche vilipendait ceux qui «transformaient la France en tripot -, au rythme, pourtant encore modéré, de deux tiercés et demi par semaine; or, sous son administration, on est passé de ces deux tiercés et demi hebdomadaires à deux tiercés et demi quotidiens, avec, en outre, le Loto sportif.

3) Les écuries de marques commerciales, c'est acquis. La Société d'encouragement vient d'admettre que les firmes commerciales cotées en Bourse puissent, à titre publicitaire, faire courir sous leurs noms.

Il est probable - bien que ce second volet du dossier ne soit pas encore ouvert - que les firmes intéressées pourront donner à leurs chevaux des noms de leurs produits, et que, même, leurs casaques pourront comporter au moins une représentation symbolique de leur marque.

Il s'agit, par cette mesure, de pallier les probables défections d'écuries nées, voilà dix ans, du boom pétrolier. A 16 ou 18 dollars le baril, les vocations hippiques arabes s'essoufflent. Une première «écurie du pétrole» s'est révélée, voilà trois mois, en état de cessation de paiement. Tous ses effectifs ont été vendus à Deauville pour éponger ses dettes. Produit de la vente : 12 millions de francs. Un autre propriétaire du Moyen-Orient a pris lui-même la décision de tirer un trait et de vendre tous ses chevaux.

Vabre » ? Voire... Alors, l'intendance explore

encore d'autres voies. Ainsi, la Société de sport de France organisatrice notamment des courses d'Evry, Vichy et Fontainebleau - vient de décider de doubler chacun de ses sept tiercés annuels d'une loterie. Les spectateurs présents ces jours-là à Evry seront intéressés à un tirage au sort affectant chaque cheval du tiercé à l'un d'entre eux. Le spectateur qui se trouvera couplé avec le cheval gagnant recevra, sur le champ, 10 000 francs. A Evry, également, selon une

formule née voilà deux ans, avec grand succès, aux Etats-Unis, si une même pouliche gagne, cette année, les trois « glorieuses » locales que sont les prix Finlande, Chloé et Minerve, son propriétaire empochera une prime de i million de francs.

On ne galope pins, Madame; on phosphore...

Chez les hommes, on démé-La première réaction des chess fait perdre de l'argent au public, celui-ci reportera, même inconsnage. A peine : on change de rue. Petit ballet tournant : l'écurie gagner à voir notre nom porté par tion, voire de son ressentiment. arabe Fustok a débauché de chez Niarchos (sans grand déplaisir,

«Orangina» contre «Oasis», dit-on, de la part de l'entraîneur Nescafé » contre « Jacques de ce dernier) le jockey américain et nouveau petit génie des pistes (il est Cravache d'or pour 1985) Cash Asmussen; à la suite de quoi, Stavros Niarchos a fait les yeux doux à Freddy Head, lequel a rompu, sauf côté cœur, avec papa et sœurette; papa et sœurette ont alors porté le regard vers Hongkong, où engrange la famille Moore; quand un Head est embarrassé, il y a toujours un Moore pour lui prêter la main, et vice versa; un prochain avion d'Hongkong va donc nous ramener Gary Moore, qui avait déjà fait carrière à Chantilly, dans ses toutes vertes années, voilà dix ans,

> Nous sommes de ceux qui s'en réjouissent. Il n'y a pas de jockey plus ailé, plus doux à la bouche des chevaux, plus élégant dans un peloton, plus charmeur au pesage, que cet éternel chérubin. Vieux crabe de cher George (c'est le père, qui fut aussi un très grand jockey, mais d'un tout autre style), comment avez-vous fait, avec votre sale caractère qui ignorait le sourire, pour apprendre ainsi à votre fils la joie de vivre permanente?

> > LOUIS DÉNIEL.

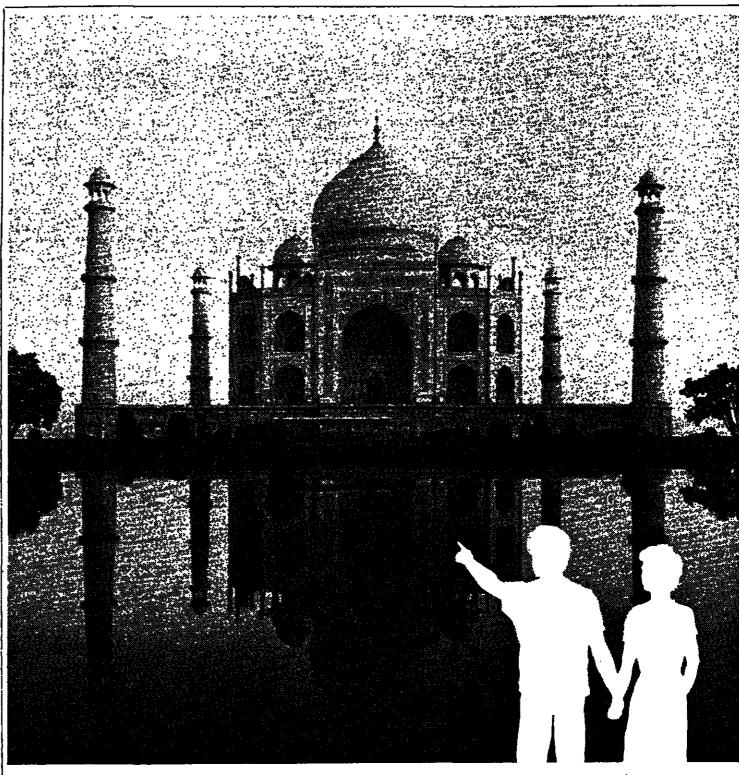

# Imaginez-vous en Inde, maintenant...

L'Inde. Il n'est pas d'autre pays au monde pour passer des vacances aussi intenses, aussi uniques, aussi enrichissantes.

Ses forts impressionnants et ses majestueux palais sont les vivants témoins des grands empires d'autrefois. Riche et variée, l'histoire de l'Inde et de ses habitants vous touchera jusqu'au plus profond de vous-même.

Les hôtels de première classe, facilement accessibles grâce à un réseau de transports modernes, vous

offrent le même confort et le même . luxe que leurs équivalents europėens. Ainsi qu'une cuisine aussi riche en plats exotiques qu'en mets occidentaux. Tout cela à des prix incroyablement bas. Pour en savoir plus, renvoyez le coupon ci-contre dès aujourd'hui.

india

|   | J'aimerais recevoir de plus amples informa-<br>tions sur les possibilités de vacances en<br>Inde.                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | -Nom::                                                                                                             |
| i | Adresse:                                                                                                           |
| į |                                                                                                                    |
| 1 |                                                                                                                    |
| į | A renvoyer à : Office National Indien du<br>Tourisme, 8, Bd de la Madeleine, Paris 9 me,<br>Tel. (1) 42 65 83 86 8 |
|   |                                                                                                                    |

at the plant of the property of the plant of its des morecus. COLLE CONTROL COLLE COLLE CONTROL CONT Bretagne et les route ou les les les plus Post-Press cont to grant manuscripting ograss typiques, que special y s distingue les de in Bare du al. Un vital cha-Cancair, of Conas des oviré du .-Siz, sur les pares

Senter de littere on pes comes à bureau de la lettere de minime à l'artere de minime à l'artere de la lettere de par de la 75-55 Paris cedet la Til : 68 PHILATÉLIE Carendrier des manifestation Cot...

evec se, danen - décionem

s on approchage of the

speile, la minus-

wa. On escalar,

ಶಗ್ಯ 4 ರೃತ್ಯವಭಾವಿ

spelle, le minus.
Cut-Part, du mind.
S. Sit pais la Color du minus es de le le color de la color de la

George une fout e

Superior Grade like

Talis permet

S OWNING UE ITE BAIN

Pour true resservements at

En fairest des paralysis.

B VOLVEUS

ं ः अध्यास्य

Land America

1 11c 31: 1

CALEFONE: la more PA de Di CFP) colème k

AD SLBEST VITALYOS

POLYNESIE LES EVIER

POSTA TO LES MOTO

avec bureaux temporains Me, abons pro-51110 Partieverge-Moron, Mar 25200 Montheland 4 V Suttere Ratica. astre de Patr 2 49400 Section, Page 12 V. 2 88150 The rest of organ 1/41 eross repression for 340. se refugie C 82-110 Modifications and the is Etato-Uno. En 141, il représente E 88(ar) Estat esses MIVI a parte a Alger i ne maragre modeste i h pa omma progress ste de gadabe. abi depute a Pirt.

ser periode or outside, it meets ing Arnamanent, a rempiace le chose in the beautier met on a south manager of substitute on mare c Altred Ment de l'anne de l'anne de l'anne antica de Mande of the tracks of the : en laveur de la Envery Court ... c. Detrott chore a l ate générale le enafern in der einemes Defrese : Concerning on purples & for Philadelia of a North Hart Ital 10 mar 10 Part 94220 Chema-ke-Poorto municipal Pierre Reig 10 Turn 10 Part 10 Page marres, soir. f6 mm F 10 ian-Paul Vecet-

res Canade Jume-CHELCUN. stactore les : Nithäiß bur retirme de femel and a second parties and a contract company bank the mount to supert 4 100 h 100 months and photoship Conso-St- chronic 1 months at magents & r (Sawie) Obis- I C. in the star

a 12 h. au bareus Sec. 31-Jean-Prestoo etties poor – Serri Gris 4 activ a select persons 8 1975 (Div. San

ಪ್ರಸಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಿತಿಕ 2 S. Dartz Amberni quettes de Limbe une werte de trois egrica - Jestana de giundosta i 150 Filie

THE POST OF PROPERTY as sac F : CFA: ---par Carter, d'arres

BANO TERME. ITALIE Télex 430082 MPHT

soignée et la piscine dans le jardia tres vicilie famille d'hoteliers Septem was shorter comment which a september of the septe States the state of the state o gorie, quatre étoiles. Golf : 18 trots)

rapeliter, de Brest jusqu'a Matapattenares de jeu dans toute la France 36.85.91.77, tapez FUNI.

La tunique de Nessus

(Tournoi internationa des Hauts Fourneaux

Blancs : Ljuboevic Noirs: Van der Wiel

Wiik aan Zee, 1986.)

Cf6 24. ren. g6 25. exd5 Db1 Fg7 26. Tc3 (o) Cd3 (p) d6 27. Dxd3 Da2+ Dxd5 Cf6 24. Fd4! Fxd5(n) 4. 64 d6 27. Dxd3 Da2+
5. 64 8-9 28. Rg1 Dxd5
6. C73 c5(a) 29. Fxa7 D66(q)
7. dxc5(b) Da5(c) 30. Txc8 Dxc8
8. Fd3 cf-d7(d) 31. Rg2 b6
9. Cxd61(6) Fxc3+ 32. F63(r) Rh7
10, bxc3 Dxc3+ 33. Db3! Rg8
11. Dd2 Dxa1 34. Fxh6 Dc5
12. dxc7 T68 35. D63(s) Dxd3
13. 64(c) Cxd6(s) 35. D63(s) Dxd3 12. dxé7 Té8 35. Dé3(s)
13. é5!(f) Cc6(g) 36. Fxé3
14. 0-0 Cd4(h) 37. Fc5
15. Fb2 Cxi3+ 38. Rg3
16. gxi3 Dxa2 39. Rg4
17. f5!!(i) Cc5 40. Rxg5
18. f6!(j) Fd7(k) 41. Rt5
19. F64(l) Rh8(m) 42. h4
20. Fd5 Fé6 43. Fb4
21. Ta1 Da3 44. h5
22. Ta3! Db6 45. f4
23. Rg2 Ta-ç8 46. Fd6 ab Tg8+ Tb8 23. Rg2 Ta-c8 46. Fd6 about

NOTES

a) Face au puissant centre de pions memis, les Noirs doivent réagir énergiennemis, les Noirs doivent réagir énergi-quement par l'avance du pion é7 ou du pion ç7, et cela sans perdre de temps comme 6..., Cb-d7:7. Fé2, é5; 8. d×é5, d×é5; 9. f×é5, Cg4; 10. Fg5, Dé8; 11. Cd5 ou comme 6... Cf-d7:7. Fé3, é5; 8. f×é5; 9. d5, Cf6; 10. Fd3 ou comme 6..., Cç6:7. Fé2, Cd7; 8. Fé3, é5; 9. f×é5, d×é5; 10. d5, Cg-b8; ç5,

a5; 12. 0-0, Ca6; 13. Ca4, Dé7; 14. Tç1. ]] en est de même de 6..., Fg6; 7. Fé2, Cf-d7; 8. Fé3, Fxf3; 9. Fxf3, Cc6; 10. d5, Ca5; 11. Dd3, c6; 12. b4! Reste, outre le coup du texte, la continuation 6..., é5; 7. Fxé5, dxé5; 8. d5 (si 8. Cxé5, c5!; 9. d5, Cxé4), c5; 9. Fg5, h6 on bien 7. dxé5!, dxé5; 8. Dxd8, Txd8; 9. Cxé5, Té8; 10. Fd3, Cxé4; 11. Fxé4, f6; et ici Geller conseille le coup 12. Fd5+! qui lui paraît si fort qu'il en vient à condamner la variante 6..., é5.

b) D'autres possibilités sont 7. Fé2 et 7. dS.

ç) Sans craindre 8. ç×d6, C×é4; 9. d×é7, Té8 et l'avance de développe-ment des Noirs est irréversible.

d) La variante usuelle consiste en 8..., Dxc5; 9. Dé2, Cc6: 10. Fé3, Da5 on Dh5. Le retrait du C-R est une idée de Tal, jouée dans sa partie contre Johannesson (Reykjavik, 1964); après 9. Fd2, Cxc5; 10. Fc2, Db4; 11. Fb3, Db6; 12. Dé2 (12. Fé3 valait mieux), Cxb3; 13. Cd5, Da6!; 14. Td1, Dxa2; 15. Cc7, Ca6 les Blance cent perdue On 15. Cç7, Ca6 les Blanes sont perdus. On a recommandé aussi 10. Dç2 mais 10..., Cç6; 11. Cd5, Dd8; 12. Fç3, Fxç3+; 13. Cxç3, Ch4 gagne une pièce.

é) Au lieu du traditionnel 9. Fd2. les Blancs entrent dans une variante inédite et vertigineuse et sacrifiant la T-D!

f) Emprisonnant la D noire. g) Si 13..., Tx67; 14. 0-0! (mena-

cant entre autres 15. Fa3). h) Rendre un C sur é5 ne change 14..., Cx65 ; 15. fx65, Cx65 ; 16. Fb2, Cxf3+; 17. gxf3, Dxs2; 18.

i) Une superbe ouverture de lignes : si 17..., C×65; 18. f6!, C×d3; 19. Dh6 et si 17..., T×7; 18. f6.

j) La tunique de Nessus du Roi noir. Avec un sang froid étonnant, les Blancs, malgré leur T en moins, bouclent la position en assiégeant les cases noires et position en assiégeant les cases notres et en forçant le C noir à ne pas perdre la case é6, qui lui permet d'éviter le mat Dh6 - Dg7. La formation de pions blancs ainsi que le sacrifice de la T rappelle irrésistiblement la combinaison de Polugajewsky contre Torre à Moscou en 1981 après 1. d4, d5; 2, ç4, c6; 3. Cf3, Cf6; 4. Cç3, é6; 5. Fg5, dxç4; 6. é4, b5; 7. é5, h6; 8. Fh4, g5; 9. Cxg5, hxg5; 10. Fxg5, Cb-d7; 11. éxf6, Fb7; 12. g3, ç5; 13. d5, Cb6; 14. dxé6!!, Dxd1+; 15. Txd1, Fxh1; 16. é7!, a6; 17. h4! Fh6; 18. f4!

k) Si 18..., Db3; 19. Fé4, Dxc4 (19..., Cxé4; 20. Dh6); 20. Dh6. 1) Menace 20. Fd5 et 21. Dh6. m) Si 19..., Dxc4; 20. Tc1, Db5; 21. Txc5, Dxc5+; 22. Fd4, Dc4; 23. n) Le mat en g? est facilement paré par Tg8 et les Blanes out toujours une T en moins. Et cependant de nombreuses menaces subsistent comme, par exem-ple, 25. Dé3 menaçant 26. Fxé6, fxé6; 27. Db6 et 28. f7. La prise du Fd5 ne fait que renforcer la phalange de pions blanes, mais une bonne défense n'est pas ainée.

aisée.

o) 26. 66 est joli mais moins convaincant après 26..., Cxé6; 27. dxé6, Tç2;
28. 6xf7, Txd2+; 29. Ff2, Txf2+; 30.
Rxf2, Db+.

p) Maintenant si 26..., Ca4 ou Ch3
ou C64; 27. Dh6, Tg8; 28. Txc8.

q) Si 29..., Dxé5; 30. Txc8, Txc8;
31. Dd8+. r) Malgré la qualité, les Noirs sont

s) Menaçant, si la D noire fuit, de mater par 36. Fg?. 1) Si 46..., Tç8; 47. 66, Rg8; 48. h6,

SOLUTION DE L'ÉTUDE Nº 1164 E. Pogossianta. 1984. (Blanes: Ra6, Td7 et h5, Ce8 et g5, Pd4. Noirs: Rd5, Tc4 et g6, Cg8, Pd6

1. Cf3!, Tc8!; 2. Cxe5!, Te6; 3. Cc7+, Txc7; 4. Cf7+, Rc6; 5. Td8! (menaçanı 6. Tc5+, dxc5; 7. d5 mai), Cf6; 6. Tc5+!, dxc5; 7. d5+, Cxd5; 8. Td6+!, Txd6; 9. Ce5 mai. Un beau

M. GLINKA (1984)

ÉTUDE



abcdefgh BLANCS (4) : Rg7, TT1, Pg6 et

NOIRS (3): Rc8, Fd1, Fc2. Les Blancs jouent et font nulle.

Ann.: E. don. N-S vuln.

passe 4 ♠

Ouest

passe 1 ♥

passe

CLAUDE LEMOINE.

passe

passe

passe

SUFC.

1 contre

Ouest ayant entamé le Roi de

Cœur pour le 6 d'Est, comment Lignier, en Sud a-t-il gagné le contrat de QUATRE PIQUES qui était infaisable?

# bridge

Nº 1163

Un grand champion

Dans cette donne du championnat d'Europe d'Ostende, le regretté champion français Jean-Michel Boulenger a fait chuter une manche qui a été réussie à l'autre table car il n'était pas facile (avec les mains d'Est et de Sud cachées) de trouver la défense mortelle.

AD9 **♦ 10932 4**98743 **♦** V 104 ♥ D3 ♣A10652

**♠**6 ♥RV109876 **♣**RDV Ann.: N. don. E-O vuln.

Ouest Nord Est Bouleng. Besse Svarc Bernasc. passe passe 2♣ 2♦ passe 4♥ (2 - forcing de manche réponse à la

Ouest a entamé le Valet de Pique pour l'As, le 7 d'Est et le 6 de Sud qui a joué le 2 de Carreau du mort.

longue).

Est a fourni le 5, Sud a mis le Roi de Carreau et a joué le Roi de Cœur. Est a pris de l'As et a rejoué le 6 de Carreau pour l'As de Sud qui a continué atout avec le 7 de Cœur pour la Dame d'Ouest et le 2 de Cœur d'Est.

Comment Boulenger, en Ouest, a-t-il fait chuter QUATRE CŒURS? Quelle manche Nord ou Sud pouvait-il réussir à cartes

Réponse:

Est n'aurait pas fait appel à Pique s'il n'avait pas eu le Roi. D'autre part Bernasconi, avec deux Cœurs et un Trèfle à donner, n'aurait pas ouvert de 2 Trèfles s'il avait eu plus d'un Pique perdant.

Il n'y avait donc qu'une chance réelle de chute ; un singleton ou une chicane à Trèfle en Est. Boulenger tira donc l'As de Trèfle et rejoua Trèfle pour la chute. Ajoutons que le fait d'avoir rejoué le 6 de Carreau au lieu du 7 était une petite indication de préférence pour la moins chère des couleurs à jouer.

En salle sermée les enchères out fait l'As, tire ses Carreaux (en conti-

Est Nord Sua Lebel Ortiz Trad Mari passe 2 SA pesse passe

Les cinq premières levées ont été identiques, mais l'ouverture de «2 Cœurs» était un peu moins explicite que celle de «2 Trèfles», et Ouest ne contre-attaqua pas Trèfle.

On notera que Nord peut réussir 3 S.A même sur l'entame à Pique d'Est : Nord prend le 3 de Pique avec la Dame, monte au mort par le Roi de carreau et joue le Roi de Cœur qu'Est a intérêt à laisser passer. Sud tire alors l'As de Carreau et rejoue Cœur pris par la dame,

1) Si Ouest contre-attaque Trèfie, Sud prend et rejoue Cœur pour les affranchir tous. Est fait l'As et continue Pique. Nord laisse passer, prend ensuite avec l'As de Pique et

2) Si Ouest joue Pique pour le 9 et le Roi, Est continue Pique, Nord

nuant de défausser les Cœurs de Sud) et jone Trèfle...

Un stratagème

Le piège le meilleur est souvent celui qui consiste à joner d'une façon tout à fait inhabituelle pour que l'adversaire ne puisse imaginer ce qui se passe.

Cette donne d'un championnat par paires mixtes en est l'illustration d'une ruse peu courante.

**♦**A85 ♥**V**43 OR 10 **♣**AR932 **∳**6 ♥RĐ852 **♦ ¥432** 

**♠**R¥743 ♥A 10 Q765 D108

permit en tout cas au déclarant de localiser toutes les cartes après l'entame du Roi de Cœur qui garan-PHILIPPE BRUGNON.

Le «contre» d'Est était bien laid

même après avoir passé d'entrée. Il

Note sur les enchères :

# dames

A tout instant

Championnat des Pays-Bas, juniors, 1985 Blancs : Leenwen Noirs : HL Jansen Ouverture : Raphaël Variante : Chefneux

5. 44-37 (a) 17-12 (b) 15-4 14-28 (s) 7. 29-24 (g) 19-30 17. 25-x14 9x28 8. 35-x24 14-28 (b) 18. 4x15 (t) 15-34 (a) 9. 41-37 (i) 20-x29 19. 40-29 (y) 17-x52 (v) 10. 33-x24 (j) 16-44 (k) Abundan

NOTES a) Cette variante Chefneux, parmi d'autres variantes de cet ancien maître,

d'autres variantes de cet ancien maître, après la réplique 1. ... (18-23), donne un début ouvert, alors que la suite 2. 38-32 ferme le jeu et limite, en vue de complications dès le tout début, la fiberté de jeu des deux camps.

al | Les avis des experts sont partagés sur la prise par 2. ... (23×32) ou par 2. ... (23×34) choisi par R. Koop contre O. Mol dans le championnat des Pays-Bas, aspirants, 1985. Les Blancs prirent ensuite 3. 40×29 et les préliminaires se poursuivirent ainai: 3. (19-23); 4. 29×18 (12×32); 5. 37×28 (14-19); 6. 41-37 (10-14); 7. 46-41 (5-10); 8. 44-40 (7-12); 9. 40-34 (12-18); 10. 37-32 (17-21); 11. 41-37 (21-26), etc.

b) Au tournoi international de Talb) Au tournoi international de Tal-linn, dans la partie Koleanik-A. Gant-warg, our retrouve les mêmes coups jusqu'au quatrième temps, où Kolesmk jouz 4. 41-37 et la suite fut 4. ... (17-21); 5. 37-32 (15-20); 6. 39-33 (21-26); 7. 44-39 (26-x37); 8. 42-x31 (19-24); 9. 46-41 (14-19); 10. 41-37 (10-14); 11. 47-42 (11-17); 12. 49-44 (6-11); 13. 31-27 (5-10); 14. 28-23 (19-x28); 15. 32-x23 [nullement impressionné par les références de Gant-warg, Kolesnik pousse l'audace jusqu'à placer un avant-poste à 23] (13-19); 16. 38-32 (19×28); 17. 32×23 [à nou-veau l'avant-poste] (17-21); 18. 27-22 (12-17); 19. 33-28 (24×33); 20. 34-30 (15×24); 21. 40×28 (212); respectively

(12-17); 19. 33-28 (24×33); 20. 34-30 (25×34); 21. 40×38 (8-12), etc., partie remportée tout de même par Gantwarg au quarante-sixième temps.

c) 4. ... (16-21); 5. 31-26 (14-20); 6. 44-39 (19-24); 7. 41-37 (10-14); 8. 47-41 (13-18); 9. 50-44 (18-22); 10. 37-31 (21-27); 11. 42-37 (9-13); 12. 37-32 (11-16); 13. 32×21 (16×27); 14. 41-37 (6-11): 15. 46-41 (16×27); 14. 41-37 (6-11); 15. 46-41 (13-18); 16. 48-42, les Noirs dament en (13-18); 16. 48-42, les Noirs dament en 6 temps: 16. ... (27-32)!; 17. 38×27 (24-30); 18. 35×24 (18-23)! [la clé du mécanisme, inédit dans cette rubrique]; 19. 28×10 (5×14); 20. 27×18 (12×23); 21. 29×18 (20×47)!, N+1 après la prise de la dame 22. 39-33 (47×18...); 23. 40-35 (18×40); 24.45×34

(47×18...); 23. 40-35 (18×40); 24. 45×34.

Af 5 38-32 (14-20); 6. 31-27, N+1 en 8 temps par un mouvement tactique comportant trois phases 6. ... (17-22) [première phase]; 7. 28×17 (11×31); 8. 36×27 (18-23) [seconde phase]; 9. 29×18 (13×31); 10. 41-36 [pour rétablir l'égalité] mais 10. ... (19-24) [premièr temps de la troisième phase, l'attaque des Blancs procurant un temps de repos exploité par les Noirs]; de repos exploité par les Noirs; ; 11. 36×27 (16-21)!; 12. 27×16 (24-30); 13. 35×24 (20×27), N+1 sar

so; 13. 35×24 (20×27), N+1 sur-cette rafie de trois pions. e) 5. ... (18-22); 6. 31-26 (19-24); 7. 29×20 (15×24); 8. 50-44 (13-19); 9. 41-37 (8-13); 10. 47-41 (7-12); 11. 36-31 (10-15); les Blancs gagnent le pion en 9 temps: 12, 28-23 (19×28);

sieste, à l'ombre propice. Le diffi-

13. 31-27 (22×31); 14. 33×22 (17×28); 15. 34-30 (25×34); 16. 39×17 (11×22); 17. 41-36 (22-27°); 18. 26-21 (27-32°); 19. 36×27, el (32×41); 20. 46×37, B+1 [égalo-cet-lédit agus auto substitute]

el (32x41); 20. 46x37, B+1 [egale-ment inédit pour cette rabrique]. el/ Et non 19. 38x27 (31x22); 20. 42-38 (16x27); 21. 38-32 (27x38); 22. 43x23, égalité numérique, mais avantage aux Noirs qui mena-ceront sans désamparer le pion isolé à

23.

f) 6. 41-37 (14-20); 7. 29-23 (18×29); 8. 34×14 (10×19); 9. 37-32 (12-18); 10. 46-41 (18-23); 11. 41-37 (20-24); 12. 50-44 (16-21); 13. 31-27 (11-16); 14. 40-34 (21-26); 15. 36-31 (4-10); 16. 34-30 (25×34); 17. 39×30 (6-11); 18. 30-25 (10-14); 19. 44-39 (17-21); 20. 47-41 (23-29); 21. 28-22 (2-7); 22. 49-44 (7-12) [les Noirs menacent du coup de dame, mais...]; 23. 32-28 (21×23); 24. 22-18 (13×22); 25. 35-30 (24×35); 26. 33×4, les Blancs dament et +. 26. 33×4, les Blancs dame

g) Attaque par un pion taquin.

h) Plus incisif que (14-19). Par 8. ...
(14-20), les Noirs proposent peut-être l'acceptation de l'enchaînement par le trèfle [terme imagé désignant la formation des trois pions, 15, 20 et 25] et ua jeu de flanc. i) Rejetant l'idée de cette stratégie

i) Rejetant l'idée de cette stratégie envisagée éventuellement par les Noirs.

j) L'arrivée d'un second pion taquin.

k) Ou 10. ... (17-22); 11. 28×17
(11×22); 12. 31-26 (10-14); 13. 38-33
(14-19); 14. 40-35 (19×30);
15. 35×24 (4-10); 16. 37-31 (10-14);
17. 40-35 interdisant 17. ... (14-20), les Blancs dament en 5 temps: 18. 24-19
(13×24); 19. 26-21 (16×27); 20. 33-

29, 11 (24×33); 21. 39×17 (12×21); 22. 31×4, +.

1/ 11. 38-33 (14-20); 12. 43-38 (20×29); 13. 33×24 (5-10); 14. 40-35 (10-14); 15. 38-33 (16-21); 16. 42-38 (11-16); 17. 47-42 (7-11); 18. 49-43 (2-7); 19. 34-30 perd le pion: 19. ... (25×34); 20. 39×30, les Noirs dament à 50, en 5 temps: 20. ... (15-20); 21. 24×15 (14-20); 22. 15×24 (18-23); 23. 28×19 (21-27); 24. 31×22 (17×50)!; 25. 38-33 [pour prendre la dame] (50×5); 26. 45-40 (5×41); 27. 46×37, avec un pion de moins.

m) Très joli testé de faute dans la

m) Très joli tenté de faute dans la perspective de damer à 50 au dix-neuvième temps.

a) Les Noirs doivent promouvoir ce

pion en dame otage.

p) La course de la future dame blanera stoppée par le pion blanc porté

q) Autre mécanisme inédit dans r) Les envois à dame, parmi les mulriples finesses des combi s) L'élément le plus raffiné du méca-

(i) Le sort cruei de la dame blanche. u) Première rafle, sur le thème majeur du coup d'arrêt. v) Autre caractéristique du méca-

w) Dame maîtresse après cette seconde rafle. L'apothéose de cette par-tie miniature, dont les notes montrent

que les quelques sentiers ainsi étudiés, ou leurs ramifications, recèlent, à tout instant, des explosifs dévastateurs, ou meurtriers à plus ou moins long terme.

Problème



• Solution (assez difficile en raison du nombre de fausses solutions): 13-24!! (41-47, al) 24-20!! [très délicat] (6-11, bl) 20-33!! [toujours la seule] (11-16) 33-20, muite forcée dans toutes les variantes, qui, maintenant, pour les damistes ayant franchi le premier cap de l'initiation, n'exigent que quelques dizaines de minutés de recherche, an plus.

a) (42-48)24-471, polie al | (42-47 | 24-15!! et, quelle que soit la réplique, 43-38, aulle. b) (42-48) 20-15, unile.

bi) (26-31) 43-38, etc., nulle. JEAN CHAZE.

#### **MOTS CROISÉS**

Nº 394

Horizontalement I. Taillent, coupent et cousent. —
II. Mettait sur le bon chemin. Grecque. — III. C'est la gaffe. Mis ensemble. — IV, S'il engendre un bien c'est malgré lui. A prendre circi Ils sont voits mais vont vite. ainsi. Ils sont petits, mais vont vite au but. – V. Rata son but. Ça fait mal. – VI. En compagnie. Plutôt ancien. Actuellement sur la brèche.

- VII. Sorties du trou. Tu le fis jadis. – VIII. Très respecté en parole. Note. Lettre. – IX. C'est de l'opera. Donne de l'élan. – X. Ce qu'ils feraient en cette saison. Verticalement

i. Ou elle a mal agi ou c'est là qu'on s'occupe d'elle. – 2. Pour la

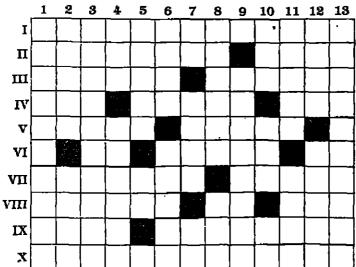

cile, c'est combien. - 3. Jusqu'au-boutiste. - 4. Elle tourne, elle tourne. Va et vient. - 5. On nous en rebat les oreilles! Dans l'auxiliaire. - 6. A forcément un prix. Elle n'a plus aucun prix. - 7. Il y en a toujours en Europe mais non en France, Chants. Note. - 8. Très européenne. Attire et est attirée. - 9. Reconnut. - 10. La vie dans un désert. Dans la foule. Lettre grecque. - 11. Pour un temps. Pour les voyeurs. - 12. Coupe le souffle. Roule à deux ou est vulgairement roulé à deux aussi. - 13. Prenant ou émouvant.

SOLUTION DU Nº 393

I. Chiraquiennes. - II. Humérus. Muent. - III. Amande. Geminé. -IV. Logeuse. Régal. - V. Lues. Traire. - VI. Ere. Giotto. Ra. -VII. Saros. Essai. - VIII. Go. Fin. DS. Air. ~ IX. Espionne. Orne. ~ X. Réintégrables.

Verticalement

1. Challenger. - 2. Humour. Osc. - 3. Imagées. Pi. - 4. Rênes. Afin. - 5. Ardu. Griot. - 6. Questionné. - 7. Us. Eros. Ng. - 8. At. Der. -9. Emérites. - 10. Numéros. Ob. -II. Neige, S.A.R.L. - 12 Enna. Raine. - 13. Stellaires.

ANACROISÉS®

Nº 394

Horizontalement

FRANÇOIS DORLET.

Horizontalement 1. DEILMOP. - 2. EELMMOP (+1). - 3. AELLRSU. - 4. HI-NOORS. - 5. EINRSST (+2). -6. EFIILITU. - 7. GGINNOR. -8. EIMNNO (+1). - 9. AEISSST (+1). - 10. AEIISS. - 11. ABE-GORS (+2). - 12. AEOPSSTU (+1). - 13. BCRIPS. - 14. BEIOSV (+1). - 15. EEEFMNR. -16. AGNOORT. - 17. AEESSTX. -18. EEGIMOS.

19. EEIRNPRS (+ 2). - 20. AIILL-LUV. - 21. AEELPST (+ 4). -22. CEGHTTU. - 23. CEILSTU. -24. BBEEIMR. - 25. DEIMMSU. -26. AEFIIRTT. - 27. AEEGINTV (+1). - 28. DELNORS. - 29. AC-FIRNT. - 30. EEMNORS (+ 3). -31. ADEFSTU. - 32. EEINOPRT (+ 3). - 33. GMOOPR. -34. EEERNSS (+ 1). - 35. CEEINS (+ 2).

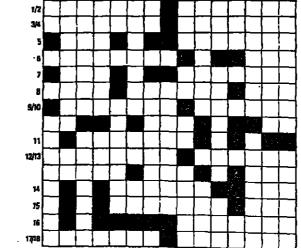

SOLUTION DU Nº 393

1. FISCALE (FACILES, CA-

LIFES, FICELAS). - 2. BOREALS (LOBERAS). - 3. CERVIDES (DE-CRIVES). - 4. SECURITE (CERU-SITE, RECUITES). - 5. GUTTU-RAL - 6. TAVERNE. - 7. LOUPAI. - 8. TACETS, indique le silence d'une - 8. TACETS, indique le silence d'une partie, en musique. - 9. ETEULE, chaume restant après la moisson. - 10. NATTES (ETANTS, TANTES, TENTAS). - 11. OSSEUSE. - 12. ENCAQUE. - 13. EQUATION (ATONIQUE). - 14. EUSSENT. - 15. ARTICLE (CLAIRET, RECITAL). - 16. ECRETAT (TRACTEE). - 17. INSTANT. Verticalement

18. FREGATE. — 19. OSEILLE (OISELLE). — 20. TONIQUE (ON-TIQUE). — 21. SYSTOLES, MONVO-INQUE). — 21. SYSTOLES, monvoment de contraction du cœur. — 22. ACCUMULE. — 23. ERRATA (ARRETA, RATERA, TARARE, TARERA). — 24. SECOURUT (COUTURES, COURUTES). — 25. VILAINE (NIVELAI). — 26. ODELETTE. — 27 UTERIN (RUTINE, REUNIT). — 28. BEANTES (ABSENTE). — 29. ESSENCE. — 30. PAVILLON. — 31. STENOSE, récrécissement (en médecipe). — 32. DE-

trécissement (en médecine). - 32. DE-FIENT. MICHEL CHARLEMAGNE et MICHEL DUGUET.

SENAME DU 22 AU 28 FÉVRIER

Constitut on y est l'Avec l'arrivée de partir dere le petit monde clos des mages at the trois on quatre chaines. and Samua-Berlusconi! Une estate races and - on sait à quel point elle a gene er Français, les politiques, la messe des teléspectateurs jugerom sur car, délais obligent, il pour ... s'anques. Volci ce que mont. gur de ganer, qui rue Jean-Goujon, gauser ... ers Rendez-vous la semple. process de de vous dira tout le bien en le militar to the second

TER n'est pas jouer. louons même. Dès ce rendred: ert beau la vie », un jeu quotider in unit au vendredi, à 19 h 30). inmi e. : Alain Gillot-Pétré, Place au Francis moyen. Il a enfin la parole, Le gan or es auncidats en lice, est de ne par acrasser de niveau. Mais cela men ವರ್ಷ-೧೯೯೨ ನಿನ Pire e même gente, on passe du bog

en auf emetions du hasard et aux Tare In the C'est . Pentathion .. maus, er-dredi, à 20 h 30. Jetez les die aver Filter Zabei et Elisabeth Tordinanet no il ter pas pied avant l'issue des and mirabas la encore, la exguntie siet till a dedaigner (20 000 F et. gel MAL AND ADDRESS PORT OF Speciateur).



Les films de la sem

DIMANCHE 23 FÉVRIER Little Sig Man E

Firm americain d'Arthur Penn (1970). a-6: 3 Hoffman, F. Dunaway, M. Bal-TF 1 20 h 35 (130 mn). ens, requeilli enfant per des

Chevanas, va se trouver toute se we per-Tage some deux mondes, deux cultures. Une restruction ecistée, une mossique Se see es aux tons différents. Ce n'est plus ye restern mais une chronique de Thur Penn dénonce au passage le res averres inciennes. Le comse Dustin Hoffman ant savou-

Marianne de ma jeunessa 🛎 Plan Services Co Julian Duvivier (1954), FR 3 02 n 30 (105 mm).

châtes collège de Bavière, s'égrand cur, sièneuse joune famme enfermée

dans services pour le l'autre côté de les. captation de Doulourane Artees: chez Duvivier, une cause &... Sue, a demi oningue, un pue, magista. Brumes et forête, am enche es garçons exalida et iliva de la

LUNDI 24 FÉVRIER

Pavillon noir Film americain de Frank Borzage (1945). avec - serreid, M. O'Hara,

7 50 (100 mn). be difficier hollandais, victime d'une Shared as a part of un gouverney age. gnoi, se tell pirate pour se vanger. Dica-

Duei ⊋ p

Film américain de Steven Spielberg TF 1 23 h 35 (90 mn).

Un représentant de commerce circulant dens the Plymouth est poursuisi par un

ricol Dog:

Ha

# **TELEVISION**

# La « 5 » est dans nos meubles

Quelques repères dans une grille en gestation.

Cette fois, on y est l'Avec l'arrivée de la «5», la brèche est définitivement ouverte dans le petit monde clos des images de nos trois ou quatre chaines. Ave, Seydoux-Berlusconi! Une entrée fracassante – on sait à quel point elle a divisé les Français, les politiques, la presse. Les téléspectateurs jugeront sur pièces. Nous aussi, car, délais obligent, il n'y a pas eu de projections préalables pour les critiques. Voici ce que nous avons pu glaner, qui rue Jean-Goujon, qui à Milan, qui dans les studios d'Aubervilliers. Rendez-vous la semaine prochaine. On vous dira tout le bien ou le mai qu'on en pense.

OUFFLER n'est pas jouer. Jouons quand même. Dès ce vendredi: « C'est beau la vie », un jeu quotidien (du lundi au vendredi, à 19 h 30), animé par Alain Gillot-Pétré. Place au Français moyen. Il a enfin la parole. Le hic, pour les candidats en lice, est de ne pas dépasser ce niveau. Mais cela peut rapporter gros.

Dans le même genre, on passe du bon sens aux émotions du hasard et aux pièges du savoir. C'est « Pentathlon », chaque vendredi, à 20 h 30. Jetez les dés avec Roger Zabel et Elisabeth Tordjman, et ne lâchez pas pied avant l'issue des cinq manches. Ici encore, la cagnotte n'est pas à dédaigner (20 000 F et, qui sait, une voiture pour un spectateur).



PHOTOS D.R.



Suspense et péripéties sous l'œil vigilant de « Rockefeller », le corbeau.

Mais le nec plus ultra, ce sera le dimanche aux aurores (8 h 30), avec «Cherchez la femme». Laquelle? La plus belle, la plus sexy, évidemment... accessoirement dotée de talents intellectuels. Devinez qui Sua Emittenza est allée chercher pour animer le jeu aux côtés de Christian Morin? La pulpeuse Amanda Lear.

Assez joué! La « 5 » ne pense pas qu'à cela. Elle nous fait aussi voyager grâce à ses magazines. A commencer par ce vendredi avec « Mode, etc. », qui, contrairement à ce que laisserait penser son titre, propose, en cinq rubriques, des événements « dans le vent », dépassant le strict domaine de la haute couture. Ainsi.



dans son premier numéro, on rencontrera. entre autres, un mime anglais, un photographe italien et le prince Charles à cheval. Autre magazine (dimanche matin à 10 h 30) le «Grand show du sport». Guillaume Durand (il vient d'Europe 1) y présentera les grands événements sportifs. Et puis, vive l'aventure, chaque mercredi à 10 h 30, en compagnie de « Jonacélèbre navigateur a, paraît-il, sélec- Speriamo bene! tionné pour nous les sujets les plus spectaculaires venant du monde entier.

Côté variétés, à retenir : « Cinq sur cinq », du rock, du pop, du funk, du jazz et, pourquoi pas, du classique, affirme le parfait inconnu (pour le moment) et « économiste distingué » Antoine Verglas, qui sera l'âme de cette émission chaque semaine, dès le samedi 22 février, à 19 h 30. Des séries américaines en veuxtu en voilà, des policiers venus de toute l'Europe (L'inspecteur Derrick, allemand, «Arabesque», britannique) et, parmi les premières livraisons de films,



de quoi allécher un nouveau public : l'Africain, avec Catherine Deneuve et Philippe Noiret, à 20 h 30, le dimanche soir – toujours réservé à un film français. Aie! pour TF 1. Lundi, même heure, la Fièvre du samedi soir, avec John Travolta, et mardi, idem, qui propose la Féline, avec Nastassja Kinski.

Pour les couche-tard, ou les lève-tôt, ce programme de quatre heures sera rediffusé quatre fois par vingt-quatre heures jusqu'à l'automne. On peut espérer que ce menu, pour le moment frugal, s'enrichira très vite... de fictions françaises. Europe oblige. Pour notre part, cet than », alias Olivier de Kersauzon. Le avant-goût nous laisse sur notre faim.

**ANITA RIND** et ALAIN WOODROW.

Samedi

7.45 RFE; 8.00 Bonjour la France; 9.00 A votre service (et a 9.45); 9.30 Cinq jours en Bourse; 10.30 Reprise: Performances (diff. le 19 fév.); 11.00 Hauts de gammes, magazine de la musique en simultané avec France-Musique; 12.00 Tournez... manège.

13.00 Journal et questions à la une ; 13.50 La séquence du spectateur ; 14.25 Série : Matt Houston ; 15.10 Dessin animé : Astro, le petit robot ; 15.45 Tiercé à Enghien ;

15.50 Temps X, magazine de la science-fiction ; 16.50 Série : Blanc, bleu, rouge ; 17.50 Trente millions d'amis ; 18.25 La route bleue, magazine de la route : 18.30 Auto-moto ; 18.55 D'accord, pas d'accord (INC) ; 19.05 Les trois premières minutes ; 19.40 Cocoricocoboy.

20.00 Journal : 20.35 Tirage du Loto. 20.40 Au théâtre ce soir :

> le Malade imaginaire. De Molière, réal. P. Sabbagh, mise en scène J. Le Poulain. Avec J. Le Poulain, J.-S. Prévost...

Mise en scène per le nouvel administrateur général de la Comédie-Française, qui joue aussi le rôle principal, cette comédie archiconnue de Molière est toujours aussi actuelle...

22.45 Droit de réponse : Exercices d'admiration.

Emission de Michel Polac.

Avec Michel Tournier, Antoine Spire, Laure Adler, Avec Michel Tournier, Antoine Roland Jeccard, Michel Butel, Jean-Maurice de Montrémy, etc. Roland Jaccard, Michel Butel, François Weyergans,

0.30 Ouvert la nuit. Série : les Incorruptibles (redif.).

10.40 Journal des sourds et des maientendants; 11.00 Le journal d'un siècle, de L. Bériot. Edition 1940 ; 12.00 A nous 12.45 Journal : 13.25 Série : Cosmos 1999 ; 14.15 Récré A2, les mondes englouris, Téléchat; 14.50 Les jeux du stade

(gymnastique : Internationaux de France ; cyclisme : la saison 86 ; moto : l'Enduro du Touquet) ; 17.10 Les nouveaux aventuriers; 18.00 Série : les Envahisseurs; 18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres : 19.10 D'accord, pas d'accord (INC); 19.15 Emissions régionales; 19.40 Jeu: La trappe. 20.00 Journal.

20.35 Les Césars 1986.

Présentation : Michel Drucker. Réal. M. Dugowson, en direct du Palais des Congrès.

Présidée par Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, cette onzième remise des « Césars du cinéma français » couronnera les meilleurs professionnels du grand écran. 23.15 Journal

23.30 Les enfants du rock.

Kid Créole and the Coconuts. Retransmission, déjà diffusée en juin dernier, d'un concert de ce groupe style latino-

FRANCE RÉGIONS

ANTENNE

TÉLÉVISION

FRANÇAISE

11.55 Espace 3 ; 11.55 L'énergie d'entreprendre ; 12.30 Les pieds sur terre ; 13.00 Magazine chlorophylle ; 13.15 Connexions ; 14.45 Métiers d'avenir ; 17.15 Les coulisses de la réussite ; 15.00 Championnats d'Europe de chiens de traineau ; 17.15 Espace 3.

17.30 Emissions régionales. Programme autonome des douze régions, sauf à 18.55, où l'on verra sur tout le réseau la Panthère rose ; à 19.55, las recettes de Gil et Julie.

20.05 Disney Channel. Cocktail de dessins animés et divers programmes de Walt Disney Channel, la grande soirée familiale et... le célèbre feuilleton « Davy Crockett ».

21.55 Journal. 22.20 Feuilleton : Dynastie.

Blake s'intéresse toujours à la riche veuve Lady Ashley.

 Thaîs -, opéra de Massenet (en simultané sur France-Musique) par l'Orchestre de chambre d'Aquitaine.





7.30 à 19 h 30, rediff. des émissions de la veille (7.30, C'est beau la vie, jen animé par Alain Gillot-Pétré; 8.30 Pentathlon, jen animé par Roger Zabel; 10.30, Mode, etc., magazine hebdo-madaire; 11.30, C'est beau la vie; 12.30, Pentathlon; 14.30, Mode, etc. ; 15.30, C'est beau la vie ; 16.30, Pen-

tathion; 18.30, Mode, etc.).

19.30 Cinq sur cinq. programme musical; 20.30, Cherchez in femme, variétés; 22.30, Le grand show du sport, magazine

23.30 Rediff. des programmes de la soirée (23.30, Cinq sur cinq : 0.30, Cherchez la famme ; 2.30, Le grand show du

PÉRIPHÉRIE

• RTL, 20 h, Les deux font la paire ; 21 h, Téléfilm : Commando suicide ; 22 h 40, Chewing rock.

• TMC, 20 h, Série : Knight Rider ; 21 h, Série : Kane et Abel ; 22 h 45,

Monte-Carlo znom; 23 h 5, Sky Trux.

RTB, 20 h, Le jardin extraordinaire; 20 h 35, la Caravane de feu, film de B. Kennedy; 22 h 15, Jeu: le mot de la fin.

• TSR, 20 h 5, Feuilleton : Magny ; 20 h 35, La unit des Césars.

# Les films de la semaine. Le palmarès de Jacques Siclier.

A VOIR **BE GRAND FILM** 

#### **DIMANCHE 23 FÉVRIER**

Little Big Man Film américain d'Arthur Penn (1970), avec D. Hoffman, F. Dunaway, M. Bal-

TF 1, 20 h 35 (130 mn).

Un Blanc, recueilli enfant par des Cheyennes, va se trouver toute sa vie partagé entre deux mondes, deux cultures. Une construction éclatée, une mosaïque de scènes aux tons différents. Ce n'est plus un western mais une chronique de l'Ouest. Arthur Penn dénonce au passage le racisme des guerres indiennes. La composition de Dustin Hoffman est savou-

Marianne de ma jeunesse 🖿 Film français de Julien Duvivier (1954), avec M. Hold, P. Vaneck, I. Pia, G. Vidal

FR 3, 22 h 30 (105 mn).

Un adolescent, pensionnaire d'un château-collège de Bavière, s'éprend d'une mystérieuse jeune femme enfermés dans un menoir de l'autre côté du lac. C'est l'adaptation de Douloureuse Arcedie, roman allemand de Peter de Mendelssohn. C'est, chez Duvivier, une œuvre à part, poétique, à demi onirique, un peu magique. Brumes et forêts, animaux enchantés, garçons exaltés et rêve de la fernme idéale.

#### **LUNDI 24 FÉVRIER**

Film américain de Frank Borzage (1945), avec P. Henreid, M. O'Hara. TF 1, 14 h 50 (100 mn).

Un officier hollandais, victime d'une injustice de la part d'un gouverneur espagnol, se fait pirate pour se venger. Déce-

Duel # E

film américain de Steven Spielberg (1971), avec D. Weaver, J. Scott. TF 1, 20 h 35 (90 mn).

Un représentant de commerce circulant dans une Plymouth est poursuivi par un

conducteur. Scénario : Richard Matheson. Mise en scène d'un cauchemar dans la vie réelle. Tourné à l'origine pour la télévision, ce film à la progression implacable fit

énorme camion dont il ne voit jamais le

Les inconnus dans la ville 🖿

Film américain de Richard Fleisher (1955). avec V. Mature, R. Egan, .S. McNally, V. Leith, L. Marvin, S. Sidney. FR 3, 16 h 5 (85 mn).

Trois bandits venus attaquer une banque bouleversent pendant vingt-quatre heures la vie de quelques citovens d'une petite ville de Pennsylvanie. Suspense policier, crise libérant des conflits intimes

Au revoir, à lundi 🛚

Film franco-canadien de Maurice Dugowson (1979), avec C. Laure, Miou-Miou, C. Bresseur, D. Birney. FR 3, 20 h 35 (105 mm).

A Montréal, une Québéquoise et une Française de vingt-six ans, qui habitant ensemble, ne rencontrent que des hommes mariés, et connaissant des échecs sentimentaux. Tendre chronique de deux paumées croyant vivre la liberté

#### **MARDI 25 FÉVRIER**

Heroid et Maud

Film américain de Hal Ashby (1971), avec R. Gordon, B. Cort, V. Pickles, C. Cusack, A 2, 20 h 35 (100 mn).

Un garçon de vingt ans simule des suicides perce qu'il s'ennuie. Une octonénaire lui redonne le goût de la vie. Comédie sentimentale qui doit tout à l'aspect insolite de son scénario et à l'interprétetion de Ruth Gordon, la vieille dame, et de

Film franco-italien de Duccio Tessari (1974), avec A. Deion, S. Baker, O. Pic-colo, Moustache, A. Asti.

FR 3, 20 h 35 (65 mn).

Le justicier masqué est arrivé de nouveau, et c'est Alain Delon, qui n'est pas mal d'ailleurs. Mais l'histoire, on la connaît, toujours la même. La barbe l

#### **JEUDI 27 FÉVRIER**

Les Charlots en folie (« A nous quatre, cardinal ! ») Film français d'André Hunebelle (1973).

avec G. Rinaldi, G. Filipelli, J. Sarrus, J.-G. Fechner, B. Haller, C. Jourdan. A 2, 20 h 35 (110 mn). Deuxième partie de la parodie (des Trois Mousquetaires de Dumas), où les

valets de d'Artagnan et de ses amis sont

les vrais héros. Comique ringard.

Film américain d'Alfred Hitchcock (1969), avec F. Stafford, D. Robin, J. Vernon, K. Dor, M. Piccoli, Ph. Noiret. FR 3, 20 h 35 (60 mn).

Un agent secret français travaillant pour la CIA découvre des missiles soviétiques à Cuba et apprend qu'il y a des espions de Moscou dans le gouvernement de son pays. Hitchcock donne presque ns l'anticommunisme que le roman de Léon Uris dont il s'est insoiré. Avec un manichéisme exaspérant. Mais il y a, au début et au milieu du film, de très beaux morceaux de mise en scène.

#### **VENDREDI 28 FÉVRIER**

Le Lys brisé **■** ■

Film américain de David Wark Griffith (1919), avec I. Gish (must. N.). A 2, 23 h (90 mm). Dans les faubourgs de Londres, une

adolescente, martyrisée par son père, se réfugle chez un jeune Chinois qui va la traiter comme une reine. Univers de misère et de douleur, où l'amour pur se heurte à la brutalité, à la violence. Un vrai mélodrame dont le style, admirable, fait penser à certains romans de Dickens. Lillian Gish, l'interprète favorite de Griffith, en femme-enfant, est bouleversante.

. . . . .

SOLUTION DU Nº 393

Sections of The Section of the Secti

The par com-the par com-the feet fact prise to fif to starge to just

C CARD TO

Let at (b) L Tres Tres

has North services

Mare Lad, de & R48 . 42. ht.

UDE 19 1164

br. Cal m e5

a go. Cgs. Fcs

Rep : 2 755

Marie 1855 Compa-

See Carriery de

at the workers

Haver Clare

abilities to the

cusar catagoner

Champenta:

M Fillustration

**∳**₿1092

AD98

R. T. s. DAZI s.

- 101 . 4.40-35

a Nam Crame. A Gree 14

15 a 74 a 78-

gode preride de 85-49 (5x4.);

a faute dans la

and the Cate

ng da pan 24.

German indice. gorumistre Le 😘

ಗಳವರು ಎಳಬಳ ನಕ حمينات محمية ومياه

the first parts

e incoli data

உள்ள அரி

alline of their

ser ic adme

gue in mean-

a agrés catto

ae de latte 70°

BARS TABLES

متحدث عجوا

## ST 9.

ರ್ಷ ಗರ್ಮಾಚ

14 31 - 12

**◆**¥\*\*

743

) <u>}</u>

977

ème

245

1954

€70D€

M GLINKA

1554;

# B. F. F. F. F. B. E. M. B.

NOIPE IN RALPHINA

Les Paris de la respectiva mile

CT#UDE LEMONE

1 - 5-5-5-6

Character de Chara

Carrier Role

Contrat or the ATPE PIOLES

Nothing the street

Le sentite de bie eun ben bei

mente unter auf bereichte I

Contomination of the control of the

gut er bit und er er ams einelt,

Constant of Constants of

introductions and the community lengthmen

D. GRONINCK 1949

Selution asser difficile en raie

dis souther at transport solutions if the solution at the solution in the solution in the solution is solution. It is a solution in the soluti

les varrantes, qui, figure and partie d'amientes avant figures le prémie que que par le l'initiation, e extrett que que par de manier de recherche a chemical de manier de manier de recherche a chemical de manier de recherche de recherch

sort la replicate, 42-17, made.

42-48 20-15 mile 20-31 at 15 of a mile SEAN CHAZE

فيستنطق المستنطقة

FHILIPPE BRUGNON

Living Light Control

E

in the Sad

Verticalement

S. FREGAT:
OISELLE
OISELLE
TOULE
TOULE
TOULE
TOULE
TOULE
CARRETA RATERA TASARET
(ARRETA RATERA TASARET
RERA)
TURES. COURLTES AT THE RENT
TURES. COURLTES AT THE RENT
TOUR RELATION SERVE
TOUR R CILES. CA-2 BOREALS RVIDES (DE-S. GUTTU-7. LOUPAL a sience d'ans 9. ETEULE, S TANTES, SSEUSE - EQUATION

RET RECI-AT (TRAC- récusement (en médeune) MICHEL CHARLEMAGNE et MICHEL DUGUET.

|                         | Dimanche<br>23 février                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lundi<br>24 février                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mardi<br>25 février                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TÉLÉVISION<br>FRANÇAISE | 8.00 Bonjour la France ; 9.00 Emission islamique ; 9.15 A bible ouverte ; 9.30 Foi et tradition des chrétiens orientaux ; 10.00 Présence protestante ; 10.30 Le jour du Seigneur ; .11.00 Messe célébrée avec les moines cisterciens de l'abbaye d'Acey (Jura) ; 12.00 Téléfoot.  13.00 Journel. 13.25 Série : Starsky et Hutch (redif.). 14.20 Les habits du dimanche. 15.05 Alice au pays des merveillee. 15.30 Tiercé à Auteuil. 15.45 Sports dimanche. Athlétisme : championnats d'Europe à Madrid. 16.45 Scoop à la une. Avec Amanda Lear et Cock Robin. 17.30 Les animaux du monde : pluie d'étourneaux. 18.00 Série : Pour l'amour du risque.  19.00 7 SUI 7.  Magazine de la semaine de J. Lanzi et Anne Sinclair, présenté cette semaine par Anne Sinclair.  ***********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.15 ANTIOPE 1 : 10.45 Croque vacances : 11.45 La Une chez vous : 12.00 Tournez manège. 13.00 Journal. 13.50 Série : Dalias (redif.). 14.35 Dessin animé. 14.50 Cinéma : Pavillon noir. Film de Frank Borzage. 16.10 Spiderman. 16.25 Croque-vacances. Dessins animés 17.25 Série : Salvator et les Mohicans de Paris. 18.25 Mini-Journal, pour les jeunes. 18.40 La Vie des Botes (et à 19 h 10). 18.45 Feuilleton : Huit, ça suffit. 19.40 Cocoricocoboy. 20.00 Journal. 20.40 Cinéma : Duel. Film de Steven Spielberg. 22.10 Débat : les transports en 2030. Avec Jean Dupuy, directeur général de la SNCF, Bernard Felix, directeur général de Matra, Jean-Charles Poggi, directeur à l'Aérospatiale. 23.10 Journal. 23.25 C'est à lire. 23.40 RFE : Quand l'entreprise fait du cinéma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.55 Antiope: 10.25 Le Chemin des écoliers, du CNDP; 10.45 Croque-vacances: 11.45 La Une chez vous; 12.00 Tournez manège. 13.00 Journal. 13.50 Série: Dalies (redit.). 14.35 Transcontinental, magazine des voyages. Paris-Côte-d'Ivoire. 16.05 Le rendez-vous des champions. Téléfoot jeunesse, Hidalgo sur la une 16.25 Croque-vacances. Dessins animés, variétés, bricologe, infos magazine 17.25 Série: Salvator et les Mohicans de Paris. 18.25 Mini-Journal, pour les jeunes. 18.40 Le Vie des Botes (et à 19 h 10). 18.45 Feuilleton: Huit, ça suffit. 19.40 Cocoricocoboy. 20.00 Journal. 20.30 D'accord, pas d'accord (INC). 20.35 Feuilleton: Grand Hôtel.  D'Anne-Marie Damamme. Réal Jean Kerchbron. Avec D. Mesguich, P. Guers  Dans le quatrième épisode de cette histoire tortueuse, le thème de l'esplonnage se complique à souhait. Patience! Il ne reste que deux épisodes  21.35 Documentaire: La grande aventure de l'industrie. Série de JR. Albertin, JP. Cottet, M. Jaeger, G. Lauzun, présentation R. Gicquel.  Outils modernes et idées neuves: cette première de trois émissions retrace l'histoire récente de l'électro-ménager. Une information sérieuse.  22.30 Journal.                                                                                                                         |
| ANTENNE                 | 9.00 Informations et météo; 9.10 Gym tonic; 9.45 Les chevaux du tiercé; 10.00 Récré A2 (Bibifoc; Zorro; Mafalda; L'empire des cinq); 11.30 Entrez les artistes.  12.45 Journal. 13.20 Tout le monde le sait. 14.30 Série: Magnum (redit.). 15.20 L'école des fans. 16.15 Kiosque à musique. 17.00 Les Cinq dernières minutes; Appelezmoi Boggy. 18.30 Stade 2. 19.30 Feuilleton: Maguy.  20.00 Journal.  20.35 Série: Maigret et les témoins récalcitrants. D'après G. Simenon, adapt. J. Rémy et Cl. Barma, réal. D. de la Patelière. Meurre dans une bisculterie.  21.55 Magazine: Projection privée. Marcel Jullian reçoit cette semaine le cinéaste Henri Verneuil.  22.35 Musiques au cœur. Magazine d'E. Ruggieri sous le masque du Carnaval et sous le signe de Venise, avec les musiciens du théâtre de la Fenice, et le groupe Benator; l'Orchestre de Paris interprête « le Chant du rossignol », de Rossini.  23.15 Journal.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.45 Télématin; 9.30 Antiope; 10.20 Reprise; Apostrophes; 11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2; 11.35 Itinéraires, de S. Richard; Kin Kieses, Zaîre (un tendre, ironique film réalisé par le cinéaste congolais N'Gangura Mweze sur la vie quotidienne, les mœurs à Kinshasa, les contrastes d'un pays en pleine expansion); 12.00 Journal et météo; 12.05 Jeu; L'Académie des neuf.  12.45 Journal; 13.30 Feuilleton: La vallée des peupliers; 14.00 Aujourd'hui la vie; 15.00 Feuilleton: Hôtel; 16.50 C'est encore mieux l'après-midi; 17.30 Récré A2, Latulu et Lireli, Téléchat, etc.; 18.00 Série: Ma sorcière blen-aimée; 18.30 C'est la vie; 18.50 Jeu; Des chiffres et des lettres; 19.10 D'accord, pas d'accord (INC); 19.15 Emissions régionales; 19.40 Jeu; La trappe.  20.00 Journal, 20.30 Loto sportif.  20.35 Série: A l'Est d'Eden. D'après J. Steinbeck, adapt. R. Shapiro, réal. H. Hart. Avec T. Bottoms, J. Seymour  Troisième épisode de cette version télévisée du célèbre roman de Steinbeck. Cathy quitte son mari pour travailler dans une maison close et Adam se consacre à ses deux fils au tempérament contrasté: Auron et Cal.  22.15 Magazine: Les jours de notre vie. Réal. D. Thibault. La ménopause et le traitement hormonal. | 6.45 Télématin; 11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2; 11.35 Les carnets de l'aventure (Verdon kayak); 12.00 Journal et météo; 12.10 Jeu : l'Académie des neuf.  12.45 Journal. 13.30 Feuilleton : La vallée des peupliers. 14.00 Aujourd'hui la vie : les phobies, comment s'en guérir. 15.00 Feuilleton : Hôtel. 15.50 C'est encore mieux l'après-midi. 17.30 Récré A 2. Image Imagine; C'est chouette; Téléchat, etc. 18.00 Série : Ma sorcière bien-aimée. 18.30 C'est la vie. 18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres. 19.15 Emissions régionales. 19.40 Jeu : la Trappe.  20.00 Journal. 20.30 Loto sportif.  20.35 Cinéma: Harold et Maud. Film de Hal Ashby.  22.15 Mardi cinéma: les jeux.  Avec Juliette Binoche, Tcheky Karyo, Catherine Leprince et Jean Carmet.  23.15 Journal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FRANCE<br>RÉGIONS       | 9.00 Debout les enfants.  10.00 Mosaique.  Spécial cinéma, à l'occasion du cinquantenaire de la Cinémathèque française, avec Costa-Gavras.  12.00 D'un soleil à l'autre, magazine du monde rural. 14.30 Championnats d'Europe de chiens de traîneau. 16.20 Emissions pour les jeunes. Entrechats, Lucky Luke, etc. 17.30 Décibels. Avec « Bérurier noir ».  18.00 Culture clap.  Le magazine de la culture qui bouge, signé Populus, avec Philippe Olivier, de Libération.  18.30 Jeu : Documents accrets. De Pierre Bellemare. 19.15 Emissions pour les jeunes. 19.30 RFO hebdo.  20.00 Série : Fousourires.  Une sélection des meilleurs dessins humoristiques mondiaux.  20.35 Documentaire : les Enfants de la lune.  de Pierre Bouhin, D. Marchal et M. Teinturier, réal. M. Boivin.  Les Indiens Yanomanis, en Amazonie, à la frontière du Venezuela et du Brésil.  21.25 Aspects du court métrage français.  Les Quatre Jambes », de Marc Allégret ; « Une méchante petite fille », de Robin Davis.  21.55 Journel.  22.30 Cinéma de minuit : Marianne de ma jeunesse.  Film de Julien Duvivier (cycle Duvivier).  0.15 Prélude à la nuit.  « Etude n° 12, opus 25 », de Chopin, par J.B. Pommiler. | 16.00 Télévision régionale.  Programmes autonomes des douze régions. Sauf à 16 h 7, où l'on verra sur tout le réseau le film: les Inconnus dans la ville, de Richard Fleischer; à 17 h 35, la Cuisine des marins; à 18 h 55, la Panthère rose; à 19 h 35: Nouvelles du « Monde » (rediffusion de la série adaptée de textes inédits, écrits par des écrivains de toutes nationalités, connus ou moins connus, pour « le Monde » et parus dans le supplément du dimanche de notre journal. lei les Deux Nounours, de Renaud Saint-Pierre, d'après A. Elkaam).  19.55 Dessin animé: les Entrechats.  20.05 Les jeux.  20.35 Cinéma: Au revoir à lundi Film de Maurice Dugowson (cycle le cinéma français et ses stars).  22.45 Tous en scène.  Magazine du théâtre de Pierre Laville.  La TSE a vingt ans. Actualités. L'école du TNS.  23.45 Prélude à la muit.  Bailectic » de C. Guastavino, et « Il Gato » d'E. Napolitano, par B.L. Gelder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17.00 Télévision régionale.  Programmes autonomes des douze régions, sauf à 17.5, où l'on verra sur tout le réseau : l'Age en fleur ; à 17.15 Dynastie; à 18.55 la Panthère rose; à 19.35 Nouvelles du « Monde » (« Papa », de L. Beraud, d'après Vassilis Alexakis).  19.55 Dessin animé : Les entrechets. 20.05 Les jeux. 20.30 D'accord, pas d'accord (INC).  20.35 Cinéma : Zorro.  Film de Duccio Tessari.  Film de Duccio Tessari.  Alsace : Focales et regards ; Aquitaine : les Vieilles dames : Bourgogne-Franche-Comté : Bas les masques et tréteau très tard ; Limousin-Politou-Charentes : Rock (Limoges) ; débat politique (Poitiers) ; Lorraine-Champagne-Ardeme : Portrait de Don Juan en Raimondi, avec Ruggero Raimondi : Nord-Picardie : les Gens du Nord (FR3 Lille) ; Paugam, avec Daniel Boulanger et Anna Prucnal ; Normandie : A cœur ouvert : Promartcaux : Paris-Ile-de-France-Centre : Spécial musique : Provence-Côte d'Asur : Club de la Presse, sauf en Corse où l'on traitera du syndicalisme : Rhône-Alpes-Auvergne : Contre-champs et subjectif.  0.00 Prélude à la neint (heure approximative, qui dépend de la durée de l'émission dams chaque région).  Ouverture du « Songe d'une nuit d'été », de F. Mendels-soohn, par l'orchestre symphonique de la radio bavaroise, dir. Colin Davis. |
| 5                       | <ul> <li>7.30 à 19.30, rediff, des émissions de la veille (7.30, Cinq sur cinq; 8.30, Cherchez la femme; 10.30, Le grand show du sport; 11.30, Cinq sur cinq; 12.30, Cherchez la femme; 14.30, Le grand show du sport; 15.30, Cinq sur cinq; 16.30, Cherchez la femme; 18.30, Le grand show du sport).</li> <li>19.30 Les Schtroumpfs; 20.30, Film; l'Africain, de Ph. de Broca (1982) avec C. Deneuve et P. Noiret; 22.30, La Cinq en concert, concert de l'Orchestre philharmonique du Théâtre de la Scala, œuvres de Rossini, Hayda, dir. R. Mutti; 23.30, l'Homme de l'Atlantide, série américaine.</li> <li>0.30, Rediff, des programmes de la soirée (0.30, l'Africain; 2.30, La cinq en concert).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De 7.30 à 19.30, rediffusion des émissions de la veille [7.30, l'Homme de l'Atlentide ; 8.30, film : l'Africain ; 10.30, la Cinq en concert ; 11.30, l'Homme de l'Atlantide ; 12.30, film : l'Africain ; 14.30, la Cinq en concert ; 15.30, l'Homme de l'Atlantide ; 16.30, film : l'Africain ; 18.30, la Cinq en concert).  19.30 Jeu : C'est beau la vie ; 20.30, Film : la Flèvre du samedi soir, John Badham (1977), avec J. Travolta : 23.30, Série Twilight zone : la cinquième dimension.  23.30 Rediffusion des programmes de la soirée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul> <li>7.30 à 19.30 Rediff. des émissions de la veille (7.30, C'est beau la vie ; 8.30, Film : la Fièvre du samedi soir : 10.30 La Quatrième dimension ; 11.30, C'est beau la vie ; 12.30, Film : la Fièvre du samedi soir).</li> <li>19.30 Jeu : C'est beau la vie ; 20.30, Film : la Félime, de P. Schrader (1982), avec N. Kinski ; 22.30, Jonathan, magazine de l'aventure.</li> <li>22.30 Rediff. des programmes de la soirée.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PÉRIPHÉRIE              | <ul> <li>RTL, 20 h, Teléfihm: Commando suicide; 21 h, Intrigues: Vidéo-crimes; 22 h 15, Grand écran.</li> <li>TMC, 20 h, Série: «V»; 21 h, Louis Armstrong; 22 h 40, Forum; 23 h 5, Sky Trax.</li> <li>RTB, 20 h 5, Attachez vos ceintures (émission d'humour); 21 h 5, Téléfihm: le Joueur.</li> <li>TSB, 20 h, Série: An nom de 10us les miens; 20 h 55, Dis-moi ce que tu lis; 21 h 50, Athlétisme; 23 h, Table ouverte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>RTL, 20 h, Série: Dynastie; 21 h, Opération Dragon.</li> <li>TMC, 20 h, Dynastie; 21 h, Cycle cinéma australien: Fran, de G. Hambly; 22 h 40, Sky Trax.</li> <li>RTB, 20 h, Ecran-témoin: Raging Bull, film de M. Scorsèse, suivi d'un débat sur la boxe.</li> <li>RTB - TÉLÉ 2, 20 h 5, Jeu: La chanson retrouvée; 20 h 35, Théâtre wallon: Frédéric.</li> <li>TSR, 20 h 15, Spécial cinéma.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>RTL, 20 h, Cinémania: Viva la vie, film de C. Lelouch; 22 h 5, Hercule contre le tyran de Babylone, film de D. Paolella.</li> <li>TMC, 20 h, Les deux font la paire; 21 h, les Fausses Confidences, comédie de Marivaux; 23 h 5, Sky Trax.</li> <li>RTB, 20 h 5, Billet de faveur: Le Vison voyageur; 22 h 10, Le Louvre, le plus grand musée du monde.</li> <li>RTB-TÉLÉ 2, 20 h, Rox Box; 21 h, Cinéma turc: le Sacrifice, film de A. Yilmaz.</li> <li>TSR, 20 h 10, Série: Vice à Miami; 21 h 5, Champs magnétiques: O Picasso; 22 h 25, Regards; 22 h 10, Hockey sur glace.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Mercred 26 février

1.35 10.15 ANTIOPE 1: 10.45 Selection of the control of the contro Botes (et à 19 à 10). 18.45 Ri 19.20 Loto sportif, 19.40

Trage du Tac-G-Tac.

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20 - drug tions volcaniques.

mances. Res mond Depardon, reportér et d MADE CONTRACTOR

645 Telemson. 9.00 Récré A 2 (Heid. C

Telefim: Neurres à bonicon : Le vellée : L

18 55 - 18 18 6 de vérité : Jacque 18 7 H. de Virieu, réal J L. Léridon 18 re de Paris, président du RPR Stra ou ne pas être premier minus



1955 Terrence Désir d'enfant. 1920s quand on veut, comme on veu 1992, Pas si facile... Une enquête de 150 - mer et courtes.

eu . de M. Clément; . Baleja MIC Liverage

1700 Te s 2000 régionele.
1705 autonomes des douze régions.
1706 Te se 2000 L'âte en fl Sur tout le réseau L'âge en flance : (a le Puits », de P. Ear.

Monde » (« le Puits », de P. Ear.

Res des a animé : les Entrechets. 

135 var et as de Poilen.
163 L. Foulçuier et J.P. Capitarielle.
163 L. Foulçuier et J.P. Capitarielle.
164 L. Foulçuier et J.P. Capitarielle.
165 L. Foulçuier et J. Foulçuier et J.P. Capitarielle.
165 L. Foulçuier et J. Foulçuier et J.P. Capitarielle.

Tis de la mer de Georges Persond.

Aces d'Alain Gerbault, un reporting

Brillances par les Philkernsoniste 2005 Komives.

Rediffusion des émissions de la veille : 8.30, la Féline : 10.30, Jone : 12.30, la Féline : 14.3 est beau la vie : 18.30, la Féline :

est beau la vie : 20.30, Familiette : 17.35

ser beau la vie : 20.30, Familiette : 17.18,

ser d'une série and interés à 27.18,

comer épisode d'une série politique de la solitie.

Les reutes du paradis ; 21 h. Renna Cosseurs de drogues. Faicon Crest : 21 h. Ma femilie du Sky Trax.

Voir : URSS 1956-1956 : 21 h. Skil 1832 - 1 h. Caméra sports.

A Don emendeur : 21 h. 20. M. Met.

A Caméra sports.
A con emendeur: 21 h 20, ke Melle 22 h 25, Handball.

20.00 Journal

22.35 Performances.

mie des neuf.

21.55 Document : Désir d'enfant.

22.50 Histoires courtes.

17.00 Télévision régionale.

20.36 Variétés : le Pollen.

et Guy Nevers.

0.05 Prékude à la nuit.

roux, dir. Janos Komives.

La défonce ; 22 h. Chasseurs de drogue

19.56 Dessin animé : les Entrechats.

Emission de J.-L. Foulquier et J.-P. Capdevielle.

22.15 Journel.
22.40 Cinéma 16: Noël au Congo
Réal P. Gandrey-Rety, avec C. Renard, A. Morin, M. Paquet...

Magazine de la mer de Georges Pernoud.

23.20 Journal.

20.05 Les ieux.

20.00 Journal.

Mercredi

7.45 RFE; 10.15 ANTIOPE 1; 10.45 Salut les petits loups;

11.45 La Une chez vous : 12.00 Tournez... manège.
13.00 Journal. 13.50 Vitamine (dessins animés, feuilletons, variétés...). 15.55 Téléfilm : Les enfants de la rivière, film de P. Shaw. 17.25 Série : Salvator et les Mohicans de Paris. 18.25 Mini-journel, pour les jeunes. 18.40 Série : La

20.30 Tirage du Loto.
20.40 Feuilleton : Arsène Lupin.
Adaptation : Atlalegues de Claude Brulé (redif.).
Un riche propriétaire laisse d'étranges inscriptions à la craie sur

Magazine de l'actualité culturelle de Michel Cardoze.

Invité: Raymond Depardon, reporter et cinéaste.

6.45 Télématin. 9.00 Récré A 2 (Heidi, Gertrado en Chine,

12.45 Journal. 13.30 Feuilleton : La vallée des peupliers.

Mafalda...) ; 12.00 Journal et météo. 12.10 Jeu : l'Acadé-

14.00 Téléffim : Meurtres à bon comte. D'après Oscar

Wilde, réal. R. Gregan (redif.). 15.30 Récré A 2. Sur le

thème « La vie de Charlemagne », les Schtroumpfs, etc. 17.00 Magazine : Terre des bêtes. L'Afrique au cœur. 17.30 Superplatine : Sandra, C. Grimm, J.-L. Labaye... 18.00 Série : Ma sorcière bien-aimée. 18.30 C'est la

vie. 18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres.

19.10 D'accord, pas d'accord (INC). 19.15 Emissions régionales. 19.40 Jeu : La trappe.

Le maire de Paris, président du RPR répond aux ques-tions de F.-H. de Virieu, A. Duhamel, C. Ockrent, A. Du

Les enfants quand on veut, comme on veut », réclamaient

les féministes. Pas si facile... Une enquête de Richard Rein.

«Coup de seu», de M. Clément; «Baleine fratche», de F. Meisnard.

Programmes autonomes des douze régions. Sauf à 17 h 2.

où l'on verra sur tout le réseau L'âge en sieur; à 17 h 30, Fraggle rock; à 18 h 55, la Panthère rose; à 19 h 35, Nou-

velles du « Monde » (« le Puits », de P. Lary, d'après Nabil

Invité d'honneur : Gilbert Montagné. Avec Karim Kacel, La Velle, Touré Kunda, Charlélie Couture, Francis Cabrel, etc.

Sur les traces d'Alain Gerbault, un reportage de J. Loizeau

Un film différent sur les jeunes et la difficile insertion dans

la vie des adultes. Ce premier long métrage réalisé par Patrick Gandrey-Rêty et écrit par Gilles Laurent montre que le refus de la facilité est payant.

Extrait de Brillances par les Philharmonistes de Chateau-

De 7.30 à 19.30 Rediffusion des émissions de la veille 7.30, C'est beau la vie ; 8.30. la Féline : 10.30, Jonathan : 11.30, C'est beau la vie ; 12.30, la Féline : 14.30, Jonathan ;

19.30 Jeu : C'est beau la vie ; 20.30, Feuilleton : Flamingo road,

RII., 20 h, Série : Les routes du paradis ; 21 h, Jeunes d'anjourd'hui :

• TMC, 20 h, Série : Falcon Crest ; 21 h, Ma femme a disparu, film de G. Jordan ; 22 h 45, Sky Trax.

• RTB, 20 h, C'est à voir : URSS 1956-1956 ; 21 h, Série : Miami vice ; 21 h 45, Coup de film ; 21 h 55, Cargo de nair.

RTB-TÉLÉ 2, 20 h, Caméra sports.
 TSR, 20 h 10, A bon entendeur; 21 h 20, la Meilleure Façon de marcher, film de C. Miller; 22 h 25, Handball.

15.30, C'est beau la vie ; 16.30, la Féline ; 18.30, Jona-

premier épisode d'une série américaine; 22.15. l'Inspecteur Derrick, premier épisode d'une série policière ouest-allemande; 23.30, Redif. du programme de la soirée.

20.35 L'heure de vérité : Jacques Chirac.

Roy. Etre ou ne pas être premier ministre ?

Magazine de F.-H. de Virieu, réal. J.-L. Léridon.

les murs au cours d'une réception.

terrain et éruptions volcaniques.

21.35 Par la force des choses : la Terre bouge.

vie des Botes (et à 19 h 10). 18.45 Feuilleton : Huit, ca suffit. 19.20 Loto sportif. 19.40 Cocoricocoboy. 19.53 Tirage du Tac-O-Tac.

Série de Raoul Commien. Avec le concours d'Haroun Tazieff et la participation de M. Baroin, président de la GMF, Ch. Mettelet, direc de l'ANRED.

Première de trois émissions sur les séismes, glissements de

10.35 Le Chernin des ecoliers, Cu Chip 10.25 Le Lineman des cooners, du CNDs : 11.45 La Une chez vous 13.50 Sárie : Dallas redit : 14 35 Transcont 13.60 Serie: Leanes remains les l'accomingations des champions l'accomingnes des champions l'accomingnes des champions l'accomingnes des champions l'accomingnes des champions des champions de la champion de la c sufferon : Heat, ca suffit, 19.40 Cocoricocoloy, 10.30 D'accord, pas d'accord (100) are Damanime Réal Jean Kereporon Avec D. Me

pudirieme esisside de cette accore consesse y Pespecanage se complique à manait Patience !! enem episcone.

taire: La grande avanture de l'industrie.

R. Abertin, J.-P. Cottet, M. Joeger (). Lacout prise alguna de circo pensos delle promiere de l'on general l'histoire recente de concremente

adding seriouse.

a: 11.30 Les randez-vous d'Antenne 2; ss carnets de l'avonturo decon kayaki partiel et musée : 12.10 Jeu : l'Académie des

13.30 Fauilleton : La vallée des peupliers Found hus to vie : les phobies, comment s'en 5.00 Feurilleton : Hôtel. 15.50 C'est encore pres-medi. 17.30 Récre A 2. leuge imagne wette Telechat, etc. 18.00 Serie Ma sorgere ie. 18.30 C'est la vie. 18.50 Jeu : Des chiffier Bres. 19.15 Emissions regionales, 19.40 Jeu:

O.30 Loto sportif. 18 : Harold et Maud. المطعود

ave Busiche, Tohaky Karyo, Carner to Leptice at

a régionale. nek dulompenes des dause not in insufacilible sur sout le réseau : l'Age en l'est : a 11 Dian-8.55 in Princibère rese, o 1935 Novellei de • (• **Paga •, de l**. Barollo d'agre: \assis

amé: Les entrechats, 20.05. Les jeux. per d'accord : NC:. a : Zorro. çan Teman



rágion son programme. seules et regards ; Aquitaire les lan les danes. Franche Comité Bas les masques e region tes mann-Paulou-Charences Rich and Miles Posters: : Lorraine Champagne se Jone . Po-M Juan en Raimonas, aves Russers Samonds.

idie des Gens du Nord FRI des Pragon de Boulanger et Avec Pragon de Nordanie d : Promarusux : Paris-lle-in-Franchiste angue Provence-Cote d'Acur Courage a Press wie ok en traiters du construite film regree : Contre-champs et substant in said (beure approximative, qui depend de la duré

du - Sunge d'une muit d'éte - 20 5 Mondelle Prochestee symphomique de la racio bourous. 35.15

dell' des temssions de la veille (7.30. C'est beau la Filme : La Fribero du samodi soir : 10.30 L3 Culension : 11.30. C'est beau la vie : 12.30. Film heer is vie : 20.30. Film : la Feime. = P Schit avec N Kimki: 22.30. Jonathan. magazine

programmas de la sociée.

min: Vive to vie, film e-C. Lelouch: 22 r.5. Hercul help lone, film do D. Probella. Sour font in paire: 21 h. les Fousses Confidench. the favour: Le Vison voyageur, 22 5 10, Le Louve,

a, Ron Bon ; 21 h, Croema ture : le Sacrifice, film de

Regards ; 22 h ; 0, Hockey sur glace.

Jeudi 27 février

10.15 ANTIOPE ; 10.45 Croque vacances ; 11.45 La une chez 10.15 ANTIOPE; 10.45 Croque vacances; 11.45 La une chez vous; 12.00 Tournez... manège.
13.00 Journel. 13.50 Série : Dallas (redif.). 14.35 Reprise : les animaux du monde. Un espion chez les fourmis. 15.05 A votre service. 15.25 Quarté en direct de Vincennes. 15.35 A cœur ou à raison. 16.25 Croque-vacances. Variétés, dessins animés, etc. 17.25 Série : Salvator et les Mohicans de Paris. 18.25 Mini-journel, pour les jeunes. 18.40 La vie des Botes (et à 19 h 10). 18.45 Feuilleton : Huit, ça suffit. 19.40 Cocoricocoboy.
20.00 Journel.

20.35 Partis de campagne.
Emission politique d'A. Denvers, J. Offredo, préparée par R. Pic, M. Albert, J. Decornoy et B. Lainé.

A l'heure où nous imprimons, le choix des invités n'avait pas encore été arrêté. L'émission risque d'être remplacée par autre chose, à la dernière minute.

autre chose, a la aermere munue.

21.50 Feuilleton: Meître du jeu.
De K. Comor et H. Hart, scénario et dialogues J. Nation et P. Yurich, avec D. Cannon, D. Birney...
La saga mouvementée d'une famille de pionniers, partis dans les mines de diamants en Afrique du Sud. Les cadavres continuent à s'entasser dans le pur style du feuilleton améri-23.05 Journal. 23.20 C'est à lire.

6.45 Télématin; 10.30 ANTIOPE; 11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2 ; 11.35 La télévision des téléspectateurs ; 12.00 Journal et météo ; 12.05 Jeu : L'académie des

neuf. 12.45 Journal. 13.35 Fauilleton : Le vallée des peupliers. 14.00 Aujourd'hui la vie. « Chicane et zizanie » : Afrique du Sud. 15.00 Feuilleton: Hôtel. 16.00 C'est encore mieux l'après-midi. 17.30 Récré A2. Téléchat: Les moudes engloutis. 18.00 Série: Ma sorcière bien-aimée. 18.30 C'est la vie. 18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres. 19.15 Emissions régionales. 19.40 Jeu : La trappe.

20.30 D'accord, pas d'accord (INC). 20.35 Cinéma : Les Charlots en folie : A nous quetre Cardinal. Film d'André Hunebelle. 22.15 Magazine : Résistances.

Le magazine des droits de l'homme de Bernard Langlois. Le Nicaragua. Le point sur la révolution sandiniste et les menaces internes et externes qui pèsent sur elle. Invité: Jeen Ziegler.



23.35 Journal

17.00 Télévision régionale. Programmes autonomes des douze régions, sauf à 17 h 02, programmes autonomes ues coute l'age en fleur; à 17 h 30, où l'on verra sur tout le réseau l'Age en fleur; à 17 h 30, Edgar le détective cambrioleur; à 18 h 55, la Panthère rose; à 19 h 35, Nouvelles du « Monde » (« Une nuit agitée », de Cl. Vaida, d'après P. Gripari). 19.55 Desain animé : les Entrechats. 20.05 Les Jeux.

20.35 Cinéma: l'Etau. Film d'Alfred Hitchcock, 22.35 Journal.

23.00 Théâtre : Professeur Taranne, D'Arthur Adamov, caregistré au Théâtre national de Strasbourg, mise en scène J. Lassaile, avec J. Dautremay, M.-C. Conti, P. Bra... Cette pièce burlesque, qui met en scène un professeur accusé d'exhibitionnisme, veut illustrer l'impossibilité des êtres à

communiques. 23.55 Prélude à la nuit. Prélude non mesuré du « Premier Livre », par T. Llacuna.

23.30 Redif. des programmes de la soirée.

• RTL 20 h. Série : Dallas ; 21 h, le Choc, film de R. Davis.

• PTB - TÉLÉ 2, 20 h, La collaboration : an ban de la SS.

• TMC, 20 h, Cinénigmes; 20 h 25, Série : Max la Menace; 21 h. L'homme à tout faire (avec Elvis Presley); 23 h 35, Sky Trax.

RTB, 20 h, Autant savoir: l'aménagement du temps de travail; 20 h 25, la Maitresse du lieutenant français, film de K. Reisz; 22 h 25,

• TSR, 20 h 10, Temps présent; 21 h 20, Série; Dynastie; 22 h 25,

17.00 Télévision régionale.

Film (muet) de David Wark Griffith.

Programmes autonomes des douze régions, sauf à 17 h 02 où l'on verra sur tout le réseau l'Age en fleur; à 17 h 30, Un naturaliste en campagne; à 18 h 54, la Panthère rose; à 19 h 35, Nouvelles du « Monde » ( « Pieds nus et le ciel », de B. Gesberg, d'après B. Crncevic). 19.55 Dessin animé : les Entrechats. 20.05 Les jeux.

20.35 Série : A nous les beaux dimanches ! Réal. R. Mazoyer, scénario de G. Elgey et C. Watton, avec A. Parillaud, C. Giraud, B. Devoldère, M. Creton... Avec le triomphe du Front populaire, la lutte entre une

famille bourgeoise et une famille ouvrière, symbole de la famille bou décomposi mondiale. décomposition de la société avant la deuxième guerre 21.30 Vendredi : Trente-six heures pour l'Enfer.

Magazine d'André Campana et Igor Barrère. Georges Courtois, trente-huit ans, dont quatorze en prison. C'est lui, qui le 19 décembre dernier, arrive dans le prétoire de la cour d'assises de Nantes. Après sa prise d'otage, il convoque FR3, transforme son geste en véritable événem médiatique diversement commenté. Jean-Charles Deniau revient sur le fond, et - l'autour - de cette affaire. 22,25 Journal.

· Concerto en ré majeur » de Vivaldi, par A. Lagoya, et

l'Ensemble orchestral de Haute-Normandie, dir. J.-P. Ber-

22.45 Bleu outremer.

23.40 Prélude à la nuit.

7.30 à 19.30, rediff, des émissions de la veille (7.30, C'est beau la 7.30 à 19.30, redif. des émissions de la veille (7.30, C'est beau la vie ; 8.30, Flamingo road ; 10.15, l'inspecteur Derrick ; 11.30, C'est beau la vie ; 12.30, Flamingo road ; 14.15, vie ; 8.30, Pentathion ; 10.30, Mode. etc. ; 11.30, C'est beau la vie ; 12.30, Pentathion ; 14.30, Mode, etc. ; 15.30, C'est beau la vie ; 16.30, Pentathion ; 18.30, l'Inspecteur Derrick ; 15.30, C'est beau la vie ; 16.30, Flamingo road ; 18.15, l'Inspecteur Derrick). 19.30 Jeu : C'est beau la vie ; 20.30, Jeu : Pentathion ; 22.30, Mode, etc.).

19,30 Jeu : C'est beau la vie ; 20.30, Feuilleton : Flamingo road ; 22.15, Arabesque, série de suspense. 23.30 Rediff. des programmes de la soirée.

• RTL, 20 h, Série : Falcon Crest; 21 h, Hill Street Blues; 22 h 5,

Malevil, film de C. de Chalonge.

TMC, 20 h, Série: Espion modèle; 21 h, Kane et Abel. RTB, 20 h 5, Fenilleton: la Taupe; 20 h 55, Grand écran (Philippe Noiret): Il faux tuer Birgit Haas, film de L. Heynemann.

 RTB - TÉLÉ 2, 20 h, Les établissements scientifiques nationaux : l'Observatoire royal de Belgique. ■ TSR, 20 h 10, Tell quel; 20 h 45, le Juge, film de P. Lefebvre; 22 h 25, Les visiteurs du soir: Lova Golovichiner, humoriste; 23 h 10, Football.

Vendredi

📫 ۱۹۰۱ کا محمد پی خصیص و کسیسرده و پیچار در از اینسل کی بیپیس در در این از بیش در این محسور کسیسرد، بیشترین

9.55 ANTIOPE; 10.25 Le Chemin des écoliers; 10.45 Croque-Vacances; 11.45 La Une chez vous; 12.00 Tournez... manège. Journal; 13.50 Série : Dalles ; 14.35 Temps (ibres... aux records ; 16.00 Série : Au nom de la loi ; 17.25 Série : la Femille cigale. 18.25 Mini-journal, pour les jeunes. 18.40 la Vie des Botes (et à 19.10). 18.45 Série : Huit, ça suffit. 19.40 Cocoricocoboy.

20.35 Jeu: Ambitions. Réal J.-P. Jand, avec Bernard Tapic et Laurence Touiton.

The Line nouvelle émission qui met à l'épreuve un candidat qui veut créer une entreprise. Il doit convaincre les professionnels du sérieux de son projet avec l'assistance de Bernard Tapie et de deux parrains, l'un du spectacle,

l'autre du monde des affaires. 22.10 Série : Arsène Lupin contre Heriock Shoimes.
Réalisation J.-P. Decourt, dialogues C. Brule, d'après Maurice
Leblanc. Avec G. Descrières, M. Keller... (Redif.) Une parodie des polars avec la rencontre inattendue

d'Arsène Lupin avec un vieux rival, Herlock Sholmes. 23.20 Télévision sans frontière. Carnaval aux Antilles, en association avec RFO, avec Kas-

sav, Malavoy, la compagnie Créole, etc.

6.45 Télématin; 10.30 ANTIOPE; 11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2; 11.35 Magazine: Terre des bêtes (reprise) ; 12.00 Journal et météo ; 12.10 Jeu : L'Académie des neuf. 12.45 Journal. 13.30 Feuilleton : La vallée des peupliers :

14.00 Aujourd'hui la vie. En forme, avec Nicole Calfan; 15.00 Feuilleton : Hôtel ; 15.50 C'est encore mieux l'après-midi : 17.30 Récré A2 : Superdoc, etc. ; 18.00 Série : Ma sorcière bien-aimée : 18.30 C'est la vie : 18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres ; 19.15 Emissions régionales ; 19.40 Jeu : la Trappe. 20.00 Journal; 20.30 Loto sportif.

20.35 Feuilieton: Un seul être vous manque. Réal. J. Doniol-Valcroze. Avec C. Spaak, Y. Folliot... Le dernier épisode voit, enfin, le dénouement de l'écheveau sentimental, Il était temps !

21.35 Apostrophes.

Magazine littéraire de B. Pivot. Sur le thème : les hommes de la terreur. Sont invités : Frédéric Bluche (Septembre 1792, logiques d'un massacre);
Dominique Jamei (Antoine et Maximilien ou la Terreur
sans la vertu); Michel Vovelle (la Révolution française Images et récit); Jean-Paul Bertaud (Camille et Lucile Desmoulins - Un couple dans la tourmente); Bernard Vinot (Saint-Just).

22.50 Journal. 23.00 Ciné-club : le Lys brisé.

ANTENNE

FRANCAISE

FRANCE RÉCIONS

PÉRIPHÉRIE



#### Un amour clandestin

Encore une fiction sur la période nazie, soupireront certains, ils auraient tort, s'agissont en effet deux aspects de cette époque, assez rarement américain signé. Anthony Page : l'un concerne les drames humains qu'a provoqués la loi scélérate de Nuremberg promulguée par Hitler le 15 septembre 1935. Une loi qui interdisait aux iuifs allemands de se marier avec des Aryens ou même d'avoir de simples relations sexuelles avec eux. L'autre aspect fait ressortir, à travers. les douloureux moments vécus par les deux héros (la comtesse Nina Von Hadler et le journaliste juif Fritz Friedlander), le courage dont ont fait preuve beaucoup d'allemands non-juifs pour sau-ver, dans la clandestinité, ceux que traquaient SS et Gestapo.

Une histoire authentique retracée par Leonard Gross dans son roman The Last Jews in Berlin (les Demiers Juifs de Berlin) et dont Anthony Page a

tiré ce téléfilm. Elle prend plus d'acuité encore si l'on sait que de ces deux êtres, qu'un amout inébranlable a habitées, Nina est toujours en vie. Fritz, qu'elle a enfin pu épouser en 1945, a vécu à ses côtés jusqu'à sa mort en 1974.

Toute l'ambiance de Berlin pendant la montée du nazisme et la seconde guerre mondiale vibre à travers cette réalisation. Le ieu de Jacqueline Bisset (elle bilité où jamais ne percent ni sensiblerie ni mièvrerie, celui de Jurgen Prochnow, sobre, poignant, dans le rôle de Fritz, contribuent à rendre cette œuvre attachante, prenante. Et l'introduction d'images d'archives - on entend les vociférations du Führer - ne fait que conforter l'impression

ANITA RIND.

• Défense d'aimer, le 22, à 20 h 30, le 24 à 14 h, le 26 à 15 h 10, le 28 à 10 h 5.

#### Sélection

de vécu.

Long Bow, un village chinois : Du malheur au moindre bonheur, destins de femmes. Deuxième partie d'un document sur la vie rurale chinoise plus proche d'une certaine réalité que le premier volet, le 22 à 17 h, le 26 à 1 h 50, le 2 mars à 7 heures.

Basket américain, le 23 à 16 h 15, le 24 à 23 h 40.

L'ABOMINABLE implacable étude de mœurs et Dr PHIBES ■. - Film anglais de Ribert Fuest (1971), avec V. Price, J. Cotten, Le 22 à 23 h 30, le 24/25 à 1 h 10.

Un savant fou veut se venger des chirurgiens qu'il estime responsables de la mort de sa femme. Invention constante dans l'horreur et baroque déco-

LES RESCAPÉS DU FUTUR E. - Film américain de Richard T. Heffron (1976), avec 17 h 45, le 26 à 9 h 10, le 27 à 22 h 30.

Deux journalistes découvrent l'effrayant secret d'une ville touristique, gérée par des robots. Science-fiction qui donne la chair de poule. Suite de Mondwest.

LE RUFFIAN . - Film français de José Giovanni (1982), avec L. Ventura, B. Giraudeau. Le 23 à 20 h 30, le 26 à 22 h 40, le 28 à 0 h 35.

Un chercheur d'or veut récupérer un trésor avec des copains. Belles aventures au Canada. Amitié virile.

VIVE LES FEMMES! -Film français de Claude Confortes (1983), avec M. Risch, C. Leprince. Le 25 à

20 h 35, le 27 à 8 h 30. Un dragueur et un gros pas beau en vacances. Trahison extrêmement grossière d'un

album de Reiser. POURQUOI PAS! . -Film français de Coline Serreau

(1977), avec S. Frey, C. Murillo. Le 26 à 21 h. Deux hommes, une femme,

la marginalité, l'amour libre à trois. D'autres sont attirés. Avec tendresse et humour, la description d'un mode de vie qui peut apporter l'équilibre à

LA FEMME FLAMBÉE ... -Film allemand de Robert Van Ackeren (1983), avec G. Landgrebe, M. Carrière. Le 27 à 20 h 35, le 28 / 1= à 3 h 50. Une femme et un homme

s'associent pour pratiquer, chacun. la prostitution dans un appartement commun. Une

SAMEDI 1" MARS

TF1. - 20 h 40, série noire :

Piège à flics ; 22 h 15, Droit de

réponse ; 0 h 15, Ouvert la

A2. - 20 h 35, Champs-

FR3. - 20 h 5, Disney

Channel; 22 h 25, Dynastie;

Elysées ; 21 h 55, Alfred Hitch-

cock présente; 22 h 25, Les

nuit: 1 h 5: RFE.

enfants du rock.

23 h 10, Musiclub.

Les films

de caractères. L'EXPRESS DU COLONEL VON RYAN . - Film américain de Mark Robson (1965), avec F. Sinatra, T. Howard, Le

Un colonel américain organise l'évasion des prisonniers d'un camp situé en Italie. Spectaculaires aventures de guerre. On s'y laisse prendre.

Pour les films suivants, lire nos commentaires parus dans les suppléments précédents. OUTSIDERS . - Film

américain de F. Ford Coppola (1983). Le 22 à 10 h 25, le 25 à 8 h 55, le 27 à 15 h 50. LES PRODUCTEURS . -

Film américain de Mel Brooks (1968). Le 22/23 à 0 h 50, le 25 à 16 h, le 26/27 à 0 h 20. WEEK-END SAUVAGE. -

Film américain de W. Fruet (1977). Le 22/23 à 2 h 15, le 27/28 à 0 h 10, le 28/1° à 2 h 20.

MANDINGO. - Film américain de R. Fleisher (1975). Le 22/23 à 4 h 45, le 25 à 14 h.

LE DERNIER COMBAT E. - Film français de L. Besson (1983). Le 23 à 8 h 45, le 24 à 10 h 25. PLUS BEAU QUE MOI, TU

MEURS. - Film français de P. Clair (1982). Le 23 à 10 h 10, le 25 à 22 h 5, le 28 à L'HOMME AU BRAS

D'OR ■ ■. - Film américain de O. Preminger (1955). Le 23 à 22 h 20, le 25/26 à 0 h 50, le 27 à 9 h 55. RAFALES. - Film américain

de L. Spiegel (1979), Le 23/24 à 0 h 15, le 28/1° à 0 h 10. L'INCONNU DE LAS VEGAS ■. - Film américain de L. Milestone (1960). Le 24 à 8 h 30. le 28 à 15 h 40. BANZAI E. - Film français de C. Zidi (1983). Le 24 à

16 h 05. MACHINATION. - Film américain de B. Forbes (1984). Le 24 à 20 h 35, le 27 à 14 h,

**DIMANCHE 2 MARS** 

de Saint-Paul, film de B. Taver-

nier; 22 h 20, Sports dimanche

quêtes du commissaire Mai-

gret: 22 h 05, Projection pri-

vée ; 23 h, Musiques au cœur.

soir ; 23 h 20, C'est à lire.

TF1. - 20 h 35, l'Horloger

A2. - 20 h 35, Les en-

FR3. - 20 h 35, Document :

les Aborigènes ; 21 h 30, Court

métrage; 22 h 30, Voici le

temps des assassins, film de

J. Duvivier.

Les soirées du prochain week-end

#### France-Culture

#### **SAMED! 22 FÉVRIER**

0.00 Les nuits de France-Culture. 7.00 Fréquence buissonnière. 8.05 Littéreture pour tous, avec Yves

Navarre. 8.30 Histoires à se réveiller couchés. 9.05 Les temps modernes : la culture française est-elle toujours exporta-ble ? à 10 h, Voix du silence : la France, une terre d'asile pour écrivains extlés ?

10.40 La mémoire en chantant. 10.50 Grand angle : la reinsention des 12.00 Panorema : en direct du Grand

14.00 L'image de la femme dans la on mexicaine, par G. Man-15.30 Le bon plaisir de... Claude Hagège.

18.30 Carème protestant. 19.20 Samedi soir : Las Casas et les Indiens.

20.00 Musique de chambre : le Quatuor à cordes de Francfort.

20.30 Nouveeu répertoire dramatique : « Trace », de Michel Vittoz, précédé d'un entretien avec l'auteur 22.10 Démarches avec... René de Cec-

22.30 Le nouveau chant du violon contemporaln : semaines musi-cales d'Orléans : « Maro », de Platz, « Nombres premiers », de Krauze, « Carto occulto », de J. Estrada, e Hidden Sparks », de Machover, « Violin Fantasy », de Fulkerson, « Diktheas », de Xenakis, « Duetti »,

0.05 Clair de nuit : Hubert Nyssen.

#### **DIMANCHE 23 FÉVRIER**

1.00 Les nuits de France-Culture. 7.03 Chasseurs de son.

7.15 Horizon, magazine religieux.
7.25 La fenêtre ouverte. 7.30 Littérature pour tous, avec Féli-

7.45 Dits et récits : Tolkien.

9.05 Ecoute Isračil.

Divers aspects de la pensée contemporaine : l'Union rations-10.00 Messe, à la cathédrale de Rennes. 11.00 Aventures sans gravité, une his-toire de la conquête spatiale.

12.00 Des papous dans la tête. 13.40 Edmond Charlot, la passion d'édi-

14.00 Le temps de se parier. 14.30 Les théâtres du cartel : Charles Dullin et « le veau gras », de B. Zimmer. Avec M. Bourbon, T. Rague-

16.30 Conférence de carême, en direct de Notre-Dame de Paris.

20.00 Repérages : découverte de nou-yeaux talents de la chanson

17.15 La tasse de thé : y a-t-il trop de

démocratie en URSS ? Rificrofilms, en direct du Festival du cinéma à Berlin. d'expression française. Atelier de création radiophoni-

Ausser de Creation reacophana-que : Jean Baudrillard, par M. Cra-naki et R. Fersbet. Avec P. Virileo, J. Douzelot, F. Geillard, C. Thormas. Trois fois san : autour de Pierre Barouh, evec Jacques Higelin, Claute Nessee. 0.05 Clair de nuit : tentatives premières.

#### **LUNDI 24 FÉVRIER**

1.00 Les nuits de France-Culture. 7.00 Culture matin.
8.15 Les enjeux internationaux.
8.30 Les chemins de la comaiss

l'histoire et l'imeginaire; (et à 10 h 50 : la longue peine des 9.05 Les lundis de l'histoire : saint Jac-

9.05 Les luncis de l'india.

ques de Compostelle.

10.30 Musique : miroirs (et à 17 h).

11.10 Passeport pour l'avenir : semaine thématique, des récompenses et des concours, pour quoi faire ? 11.30 Feuilleton : Les massacres de Paris. 2.00 Penorama.

13.40 Le quatrième coup.

14.00 Un livre, des voix : «La confession du chevalier d'industrie Felix Krull», de Thomas Mann. 14.30 Les inconnus de l'histoire : Paul

Delesalle. 15.30 Les arts et les gens : mises au point sur l'architecture ; à 16 h 15, Oskar Kokoschka, peintre et écrivain. 17.10 lie-de-France, chef-lieu Paris :

parc floral de Vincennes.

18.00 Subjectif.

19 h 30 Perspectives scientifiques : la psychologie transpersonnelle.

« Sud rebelle », de Colette Castagno. Avec J. Négroni, L. Bourdil, M. Sarcey... 21.30 Letitudes : les musiciens du nordest du Zaire.

22.30 La nuit sur un plateau, avec Raymond Depardon.

#### **MARDI 25 FEVRIER**

1.00 Les nuits de France-Culturs. 7.00 Culture matin. 8.15 Les enjeux internationaux. 8.30 Les chemins de la connaiss

voir lundi.
9.05 La matinée des autres : « Arlequin

et le roi des singes », rencontre de deux imaginaires. 10.30 Musique : miroirs (et à 17 h). 1.10 L'école des parents et des éducatours: sucette ou pain sec ? les

14.00 Un livre, des voix : « Un beau jour pour mourir », de Jim Herieson. 14.30 « Guerre aux aspenges », P. Louki. Avec C. Piéplu et R. Trapp. 15.30 Mardis du thélitre : l'actualité

théâtrale en Belgique. 17.10 Le pays d'ici, à Moulins. 18.00 Subjectif. 19.30 Perspectives scientifiques :

objet technologique.

20.00 Musique, mode d'emploi : le rock.

20.30 Le journal du corps.

21.30 Diagonales, l'actualité de la char son. 22.30 Nuits magnétiques : la nuit

#### 0.10 Du jour au lendemein. **MERCREDI 26 FÉVRIER**

6.00 Femilieton : La chanson des Nibe-

lungen. 7.00 Culture matin.

8.15 Les enjeux internationaux.
8.30 Les chemins de la connaissance : voir lundi.
9.05 Matinée la science et les hommes : «Le Gaukois, le cow-boy et la samourai », que vaut la politi

gique. 10.30 Musique : Miroirs (et à 17 h.) 11.30 Musaque: Marcers let a 17 n.)

11.10 Le livre, ouverture sur le vie :
entretian de jeunes lecteurs, avec
Evelyne Brisou-Pellen.

11.30 Feuilleton : Les massacres de Paris.

12.00 Panorama. 13.40 Avant-première : portrait de Manès 14.00 Un livre, des voix : « Musique funè-

bre s, de Lars Gustafason.

14.30 Deux écrivains belges, avec
H. Clauss et T. Haumont. 15.30 Lettres ouvertes : magazine fitté-

17.10 Le pays d'ici : à Moulins. 18.00 Subjectif. 19.30 Perspectives scientifiques : les

algues.
20.00 Musique, mode d'emploi : le rock.
20.30 Antipodes : la musique et la société 21,30 Le Groupe Pulsar : aventures et mésaventures musicales de quatre rockers romantiques.

#### 22.30 Nuits magnétiques. 0.10 Du jour au lendemair **JEUDI 27 FÉVRIER**

0.00 Les suits de France-Culture.

7.00 Culture matin. 8.15 Les enjeux intern 8.30 Les chemins de la conna

voir lundi. 9.05 Matinée une vie, une œuvre Pierre Albert-Birot.

10.30 Musique : les miroirs du cirque. 11.10 Répétez, dit le maître : cours pré-paratoire : on ne redouble plus.

11.30 Feuilleton : Les massacres de Paris. 12.00 Panorama. 12.00 Panorama. 13.40 Instantané : macazine musical 13.40 Peintres et atellers : Jean-Miche Meurisse. 14.00 Un livre, des voix : « la Laitière de Bordeaux », de Pierre Ajame,

14.30 Agora, avec Guy Weelen, critique 15.00 Les comédiens de la Ligue d'improvisation les direct du Studio 105). Musicoman

11.30 Feuilleton : Les massacres de Paris

nis : les merveilleuses machines à apprendre le musique. 17.10 Le pays d'ici : à Moulins. 

20.00 Musique, mode d'emploi : le rock.
20.30 Ecrit pour la radio : l'Amour platonique, de J. Perry. Avec M. Rayer, J. Topart, G. Lamarque, E. di Giovanni...

21.30 Metz 85 : Rencontres internationales de musique contempo-raine : « Constellation de la frontière », de V. Globoker. 22.30 Nuits magnétiques. 0.10 Du jour au lendemain.

#### **VENDREDI 28 FÉVRIER**

0.00 Les nuits de France-Culture 7.00 Culture metin.

8.15 Les enjeux internationaux 8.30 Les chemins de la conna

voir lundi. 9.05 Matinée du temps qui change : politiques économiques et relations internationales au XX<sup>a</sup> siècle : de la CECA au Marché commun.

10.30 Musique : miroirs (et à 17 h). 11.10 L'école hors les mars : les 11.30 Feuilleton : Les messecres de Paris.

12.00 Panorama. 13.40 On commence... Claudel à Nanterre, deux créations, à Marseille et

au TPL. 14.00 Un livre, des voix : « Hélène ou la solitude », de Jean Gaulmier.

14.30 Sélection prix Italia : ∢ Jeita ou la murmure des eaux », de F. Bayle.

15.30 L'échappée belle : vous avez dit « leard » ? . Terre des merveilles (Bougainville : Tahiti ou la nouvelle

17.10 Le pays d'ici : à Moulins.

19.30 Les grandes avenues de la science moderne : l'onchocercose. 20.00 Musique, mode d'emploi : le rock. 20.30 Le grand débat : Faut-il plus d'enfants à la France ? Avec Michèle Perrot, Michel Albert, Pierre Chaunu et Hervé Le Bras.

21.30 Black and blue : pour caux qui aiment le jazz.

22.30 Nuits magnéti 0.10 Du jour av lendernain.

## France-Musique

#### SAMEDI 22 FÉVRIER

2.00 Les nuits de France-Musique : Friedrich Gulda. 7.02 Avis de recherche : Mozart, Reger,

9.10 Carnet de notes. 11.00 Manifestes médiévaux : autour du 11.00 Marinestes medievaux : autour du manuscrit de Montpellier. 12.05 Désaccord parfait : débat autour de l'Opéra de la Bastille, en collabo-ration avec « le Monde de la musi-

que » ; à 14 h, concert. 14.15 Concert (des grands interprètes aux

jeunes talants): œuvres de Haydn et Tchaîkovski, par l'Ensemble orches-tral de Paris, dr. J.-P. Wallez. 15.00 Le temps du jezz : jazz s'il vous plaît ; Hexagonal : le Sextuor de saxophones de Yochk'o Seffer.

18.00 Opéra : « Otello », de Verdi, par les

chœurs de l'Opere de Vienne, dir. H. von Karajan, soł. M. deł Monaco, R. Tebeldi, A. Protti, N. Romaneto,

A.-R. Satre. 19.05 Les cinglés du music-hall : Ultraphone ultra chic. 20.04 Avant-concert.

20.30 Concert (en direct de la salle Pleyel) : « la Foire de Sorotchinski » (ouverture), de Moussorgski ; « Con-certo pour piano et orchestre nº 2 », de Tchaîkovski ; « Symphonie nº 2 », de Brahms, par l'Orchestre

national de France, dir. E. Svetlanov, sol. S. Cherkassky, piano. 22.55 Les soirées de France-Musique : à 23 h, en simultané avec FR 3 : 
« Thais », opéra de J. Massenet l'ersion abrégéal, par les chosurs et l'orchestre de l'école de Bordeaux, dir. J. Pernoo ; à 1 h, voyage à tra-vers la chanson avec les Chensons de la grand voile.

#### **DIMANCHE 23 FÉVRIER**

2.00 Les nuits de France-Musique : la soupe populaire.

7.02 Concert promenade : musique viennoise et musique légère.

9.10 Musiques sacrées : Poulenc, limete

10.00 Mozart : 1791-1985. 12.05 Magazine international 14.05 Top laser : œuvres de Mozart, Ra-vel, Haydn, Mercedente, J.-S. Bach,

Liszt, Prokofiev. 17.00 Comment l'entendez-vous ? : Round Midnight, œuvres de Mank. Jarrett, Verdi, J.-S. Bach, Beethoven, Debussy... 19.05 Jazz vivant : jazz étranger en

France. 20.04 Concert (donné le 9 juin au Festival de Vienne) : « Lucio Silla », opéra en trois actes de J.-C. Bach, par l'Orchestre de chambre de la jeune Philharmonie alternande et les chœurs de la Singakademie de Vienne, dir. W. Scheidt, chef des chœurs A. Grossmann, sol. P. Cobum. H. Heichele, E. Woods.

J. Protschka, J. Hagegard, E.-L. Strachwitz et W. Koloseus. Les soirées de France-Musique Rediffusion du programme de

#### **LUNDI 24 FÉVRIER**

 2.00 Les nuits de France-Musique : Vaclav Talich, chef d'orchestre. 7.10 L'imprévu : magazine d'actualité

9.05 Le matin des musiciens : rayonnements du symbolisme, le cas e Wagner ». 12.10 Le temps du jazz. 12.30 Concert (donné le 23 avril au Théêtre des Champs-Elysées): concertos de J.S Bach par

l'Orchestre de chembre de Stuttgert dir. K. Munchinger, sol. J.-P. Rampal, B. Soustrot... 14.02 Repères contemporains Enriquez, Braun, Fortner. 15.00 Les chants de la terre : magazin

des musiques populaires et 15.30 Les après-midi de Francs-Musique : musique industrielle, œuvres de Wagner, Prokofiev, Mossolov, Berlioz, Chaplin, Satie...

18.02 Avis aux amateurs. ieres loges : Solange Delmas soprano (œuvres de Mozart, Donizetti, Massenet, Verdi, Delibes, 20.04 Jazz d'aujourd'hui : vient de pareitre. Concert (en direct de la BBC à 20.30

Londres): « Being Beautous », « le Miracle de la rose », de Henze, « Chaîne 1 » et « Noëls polonais », de Lutoslawski par le London Sinfonietta, dir. H.W. Henze, W. Lutoslawski, sol. S. Leonard, H. Tunstall, C. Van Kemper... 23.00 Les soirées de France-Musique :

#### **MARDI 25 FÉVRIER**

2.00 Les nuits de France-Musique : lichard Stra 7.10 L'imprévu : magazine d'actualité musicale.

9.05 Le matin des musiciens : rayornements du symbolisme, « les ambiguïtés du symbolisme » : Berlioz, Chabrier, Debussy, 12.10 Le temps du jazz. 12.30 Concert (donné le 24 avril au

Théâtre des Champs-Elysées):

œuvres de J.S. Bach par l'Orchestre de chambre de Stuttgart, dir. K. Munchinger. 14.02 Ropères contemporains. 14.30 Les enfants d'Orphée : spéciel vecances. 15.00 Côté jardin, magazine de

l'operatte. 15.30 Les après-midi de Francemusique: Beethoven; à 16 h, Chenteurs de demain, Christian Chenille ; à 17 h, Derrière le miroir, czuvres de Haydn, Dussek, Bridge,

19.12 Jazz d'aujourd'hui : lecture au laser. Concert (donné le 25 janvier au Champe-Flysées) : Théâtre des Champs-Elysées):
Sonate pour piano en la mineur de
Schubert. « Unstern », « Bagateille
sans tonatiré », « Nuage gris » et
« Sonate en si mineur » de Liszt, « Quatuor à cordes en ré majeur » de Mozart, « Quatuor à cordes en mi mineur » de Bridge, « Quatuor pour piano et cordes en sol mineur » de Brahms, par le Quatuor Guerneri et

M. Rudy au piano. 23.00 Les soirées de France-Musique : années de pelerinage.

**MERCREDI 26 FÉVRIER** 6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu : magazine d'actualité musicale. 9.05 La matin des musiciens :

rayonnements du symbolisme, le symbolisme en Europe. 12.10 Le temps du jazz. 12.30 Concert (donné le 5 juin au Centre-Pompidou) : cauvres de Durieux, Koth, Schapira, Zinsstag par l'Ensemble intercontemporain, dir. P. Eotvos, sol. Y. Nara et

Litatione.

Jeunes solistes: œuvres de Chopin. Ravel et Listz per Ken 14.02

15.00 Acousmetheque: la bouche du haut-parleur, un éloge de la voix hors-champ: œuvres de Henry, Eloy et Stockhausen.

15.30 Les après-midi de France-Musique: Que viva Mexico: œuvres de Revueltas, Moreno, Chavez, Ponce, Moncayo: à 17 h, Darsièra la miroir genural de Derrière le miroir, œuvres de Vaughan Williams, Sibelius,

Beethoven, Haydn. 19.12 Interlude : Dvorak. 19.30 Spirales, magazine de la musique 19.30 Spirales, magazine de la musique contemporaine.

20.04 Jezz d'aujourd'hui : où jouent-ils ?

20.30 Concert (donné la 8 février à la salle Pleyel) : « le Livra de la jungle », d'après Kipling, de Koechlin, « Mort et transfiguration, poème symphonique » de Strauss par l'Orchestre symphonique du Cuduscrium de l'Sangerane

#### 23.00 Les soirées de France Musique : **JEUDI 27 JANVIER**

2.00 Les nuits de France-Musique : musique de divertissement.
7.10 L'imprévu, megazine d'actualité

9.05 L'oraille en colimaçon. 9.20 Le matin des musiciens : Rayonnements du symbolisme, mythes, contes et légendes : œuvres de Wagner, Berg. Schraker,

12.10 Le temps du jazz.
12.30 Concert (donné le 29 juillet an l'église Saint-Séverin) : ceuvres de Scarlatti, Schutz, Haendel, par la Grande écurie et la chambre du Roy et le Kammerchor de Stuttgart, dir.

Repères contemporains Mihalovici, Castiglioni. 14.02 Repères 15.00 Les chants de la terre, magazine des musiques traditionnelles et

populaires.
Les après-midl de FranceMusique : Impressions brésiliennes,
œuvres de Villa-Lobos,
Nepomucano, Fernandez, Emani
Baega...; à 17 h Parcours du sacré,
avec Maurice Ohana.

19.12 Interlude. Rosace, magazine de la guitare, œuvres de Coste, Cordero, Anido,

20.04 Jazz d'aujourd'hui : le bloc-notes. 20.30 Concert de musiques sacrées (donné le 7 février en l'église Saint-Louis-en-l'Ile) : « le Cannque des carrtiques » de Palestrina, « Les larmes de Saint-Pierre » de R. de Lassus, par l'Ensemble vocal de la Chapelle royale, dir. P. Herreweghe. 23.00 Les soirées de France-Musique : les années de pèlerinage.

#### **VENDREDI 28 FÉVRIER**

2.00 Les nuits de France-Musique : Swing.
7.10 L'imprévu : magazine d'actualité

musicale.

9.05 Le matin des musiciens : rayonnements du symbolisme, le symbolisme, une tentation ?, cauvres de Leoncavallo, de Falla...

12.10 Le temps du jezz.

12.30 Concert/lecture : cauvres de Kessler, par le Trio de synthétiseurs TM + avec L. Cuniot, D. Dufour, Y. Geslin, J.-C. Drouet.

14.02 Repères contemporains : Schnittta, Holliger. 14.30 Les anfants d'Orphée : spécial vecances.
15.00 Histoire de la musique.

16.00 Les après-midi de France-Musique : portrait de Maurice Ohana, rituel du silence, rituel de la

messe, rituel du sience, rituel de la messe, rituel imaginare.

19.10 Les muses en dialogue, magazine de musique ancienne.

20.00 Concert (en direct de Stuttgart) : mortuorum, pour orchestre de bois, curvres et percussion métallique de Messiaen, « Messe nº 1 en ré mineur», pour solistes chœur et orchestre, de Bruckner par l'Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart et les chœurs de chambre de Rias Berlin et du Sudfunk, dir. U. Segal, sol. K. Lakı, soprano, C. Kallish, alto, A. Baldin,

ténor, R. Holl, basse. 22.20 Les soirées de France-Musique : pêcheurs de perles ; 10° anniversaire de la mort de Jean Martinon ; à 0 h, Musiques taiganes de Roumania

ses Lables de l

in fa

HOM

Boys

d'arti

20fa (

Salut ML:

Plu

Panco

Mirro.

après

et vue

Grane.

J.P. |

BUX AL

nées d

resette

de cou

gourn

CU EXE

1220

conea

raviolis

Gandel

chas a

ia nich

des viz

LUCIEIN

300 Yi

recome

Chame

tez 30

perticul

Pancri

#### La Foncée Port-en-Bessin

aget-an-Bessin ! On imagine years enquêter chez les es ca pays et de boless de cir e nous faisons des es prodigieuses », assure la a certes un menu 👵 (90 F), mais la carte, si spose la « petite pêche ». ... i e e filet de bœuf au bore: ses petris choux verte parnia de foie gras sauce Enfort La vingtaine de grate men sont pas moins ... je la cursine d'Eric . . et la carte des vins the en bordeaux (à défaut - \_\_\_eux cidres). Compter = 250 F avec le fromage -- -gure pas à la carte),

> La Foncée, 12, rue -Lefournier à Port-en-- 14520), tél.: 31-21-

#### argues Depeyre i Montpezatde-Ouercy ······a un maiheur à Jac-

··· marci et mercredi hors.

Occesse. Il n'a pas pardu to es Bottin Gourmand. e a a sauté ». De sorte Furablissons-le dans son cana et saluons ce imine :. cher Guillot dont to TO AN DOUR UNA DORNA DARE TELETE CUISSO de canard magret, foie gras... .. usque fourré dans le num 1), avec des feuil-:\_c:mes > (on n'est eve de Guillot pour . Timenu, service et vin 3 235 F (trois plats, 😅 pignés Xavier – Je · · - et dessert amosés in in at planc et rouge). A la motez 300 F. Fermé

> epeyre, route de la 52270), tél.: 63-02-

> > Déjeuners d'affair Formule Courman Via Comeris à 230 F

> > > ROTISSERIE

TEL INTER-CONTINENTA -- de Castiglione - Paris-Iera

MUVERGNATES SIDORE ROUZEYROL. Ta. 5. 42-25-01-10 F/sam - 6.00 STROTS A VINS

VELAC, 42, r. Léon-Fron, 19. MURGUIGNONNES PERROT. 18, rue E.-Marcel, ten Craise bangeien BRETONNES

FRANÇAISES TADITIONNELLES

SELLMAN, 17. c. François F.

St. St. Georges, 48-78-42-95.
F. Coull Lages, CRUSTACES

L'AU

LE SA

F. dim.

do Cata FO

# Les Tables de la Semaine

#### La Foncée à Port-en-Bessin

Port-en-Bessin ! On imagine Maigret venu enquêter chez les marins-pécheurs et se régalant de plats du pays et de bolées de cidre. Ici où « nous faisons des choses prodigieuses », assure la carte, il y a certes un menu régional (90 F), mais la carte, si elle propose la « petite pêche », l'accommode au jus de truffes, apprete le filet de bœuf au bordeaux, et ses petits choux verts sont garnis de foie gras sauce truffe! Enfin! La vingtaine de couverts de cette petite salle élégante n'en sont pas moins heureux de la cuisine d'Eric Guenoux, et la carte des vins est riche en bordeaux (à défaut de bons vieux cidres). Comptez 200 F/250 F avec le fromage (qui ne figure pas à la carte). Fermé mardi et mercredi hors saison.

• La Foncée, 12, rue Michel-Lefournier à Port-en-Bessin (14520), tél.: 31-21-

#### **Jacques Depeyre** à Montpezatde-Quercy

Il arrive un malheur à Jacques Depeyre. Il n'a pas perdu son étoile au Bottin Gourmand, mais elle a « sauté ». De sorte que... Rétablissons-le dans son droit, donc, et saluons ce jeune élève du cher Guillot dont la carte est pour une bonne part régionaliste : cuisse de canard confite, magret, foie gras... celui-ci jusque fourré dans le turbot (hum!), avec des feuilletés « sublimes » (on n'est point élève de Guillot pour rien !). Un menu, service et vin compris, à 235 F (trois plats, fromages signés Xavier - le grand spécialiste affineur de Toulouse - et dessert arrosés de gaillac blanc et rouge). A la carte, comptez 300 F. Fermé

e Depeyre, route de la République, à Montpezat-de-Quercy (82270), têl.: 63-02-08-41.

dimanche soir et lundi.

#### Le Lion d'Or à Bayeux

La vrais cuisine, c'est ici qu'il faut chercher. Grande table normande, rustique, souriante et où l'andouille chaude à la Bovary, la raie aux pointes d'orties, le bourdelot (gâteau à la poire) et la teurgoule (tortgueule = riz à la cannelle) ilent tous les petits légumes de la terre, et même les filets de sole homardine que M. Jouvin ajoute à sa carte. Et un cidre bouché fermier qui vaut le voyage i Menus, et à la carte comptez 200 F. Queiques bonnes chambres.

• Le Lion d'Or, 71, rue Saint-Jean, à Bayeux (14400), tél.: 31-92-06-90.

#### Rôtisserie Saint-Pancrace à Nice

'Plus exactement à Saint-Pancrace, sur les hauteurs de Nice, et qui vient de réouvrir après la fermeture hivernale. Une très belle maison à jardin et vue panoramique et une très grande cuisine signée J.-P. Robert : foie gras chaud aux abricots (120 F), dame de loup poêlée aux tomates marinées à l'huile vierge (150 F), rosettes d'agneau basilic gâteau de courgettes (100 F), assiette gourmande (50 F). Ce ne sont là qu'exemples, et un beau menu (220 F) vous fera faire mieux connaissance avec aussi les raviolis au foie gras, le coq des Gandels au pistou pâtes fraîches aux herbes, le pot-au-feu à la riche, etc. Très belle carte des vins « animée » par Antoine Luciano, un sommelier qui sait son vin et en parler. Je vous recommande les Bellet de M. de Charnacé. A la carte, comptez 300 F. Fermé lundi. Salon particulier cinquante couverts.

Rôtisserie Saint-Pancrace, à Saint-Pancrace cart, tél.: 93-84-43-69.

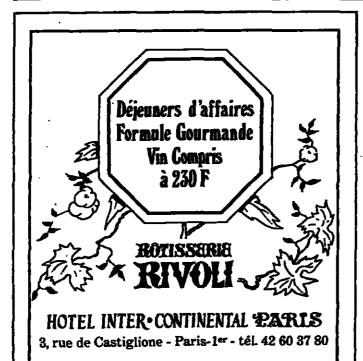

# Le secret des saint-jacques

المجيد والمنافأ والمتصافحات والمراب المتحار والمرابي والمرابي والمرابي والمرابي والمرابي والمرابي والمرابي

Cru ou cuit, un coquillage de saison.

EST la bonne saison pour ce pecten, maximus en Atlantique et jacobeus en Méditerranée (mais la différence est infime, et le coquillage est délicieux, cru ou cuit). Ce qu'il importe est de l'acheter dans sa coquille et non pas en sachet, sous vide et encore moins surgeié. Ce qui est indispensable, aussi (et que de nombreux chefs ignorent ou négligent de faire), est de détacher le corail de la noix et d'arracher le ligament qui l'y retient, coriace sous la dent.

Cela me fait penser à une anecau restaurant Prunier et l'accu-

sant de servir des coquilles surgelées. La preuve? La brochette commandée était arrivée sans corail! En fait, transpercer ce corail équivaut à l'anéantir et, aussi bien, ce corail n'est-il qu'ornemental en général. Ou alors, pilé dans une sauce.

Les saint-jacques crues sont à la mode. Vous en trouverez naturellement chez Le Duc (243, boulevard Raspail, tél.: 43-20-96-30 - fermé samedi, dimanche et lundi, il ne faut pas se fatiguer!).

Les saint-jacques cuisinées dote : un client furieux écrivant s'agrémentent de multiples recettes. Au naturel ne sont-elles

La véritable innovation est un

four multifonctions plus cuisson à

la vapeur. L'injection de vapeur,

sans pression, s'opère dans

l'enceinte du four ou, par un tube

flexible, dans un plat spécial en

verre dans lequel plusieurs types

d'aliments peuvent cuire ensem-

ble (« Biothermic vapor » Mon-

fours à poser sur un plan de tra-

vail combinent plusieurs types de

cuisson. Le « microvapeur »

Vivalp-Tournus (sans micro-

ondes comme son nom pourrait le

faire croire) est un petit four-gril

avec générateur de vapeur. Le

four compact à chaleur tournante

de Rosières est surmonté de deux

plaques électriques. Le « Gour-

met 3200 » Bosch est un four

alliant la convection naturelle, un

gril, les micro-ondes et, au som-

Pour les cuisines exigués, des

dial, distribué par Eberhardt).

pas les meilleures ? En tout cas les plus classiques, et vous les trouverez classiquement à La Coquille (6, rue du Débarcadère, Tél.: 45-72-10-73 — fermé dimanche et lundi), où l'ami Lausecker s'affirme définitivement.

Mais je voudrais vous signaler aussi la belle carte du Prunier Elysées (26, avenue des Champs-Elysées, Tél.: 45-62-26-51, ouvert tous les jours). Il ne serait pas sage de négliger ce passage entre les Champs et la rue de Ponthieu. D'abord parce qu'il est bien fréquenté (contrairement à d'autres), bien enrichi de boutiques intéressantes, avec un

immense patio ensoleillé l'été, pictural l'hiver (la cascade !), et, enfin, parce que l'on est bien accueilli, ici, par la blonde Nathalie, qui, dotée de l'efficacité Prunier ». vous commentera les saint-jacques en brochette (un plus que discret soupçon alliacé est leur secret), aux poireaux, à l'oscille et tomate, marinière, etc. (120 F). Suivies du plateau de fromages et du merveilleux gâteau au chocolat amer (vraiment amer), cela vous fera un repas bien élyséen.

LA REYNIÈRE

#### MAISON

# Multi et micro

Les «plus» dans les arts ménagers.

E Salon des arts ménagers n'est plus la kermesse populaire d'autrefois. Réservé aux seuls professionnels, on y présente les nouveautés qui seront commercialisées dans les prochaines semaines.

Sortis en 1981, les fours électriques « multifonctions » représentent déjà 30 % des ventes. Leurs atouts? Réunir la cuisson traditionnelle par convection naturelle et la «chaleur tournante» par turbine. Permettre six à huit modes de cuisson différents en combinant ou en dissociant ces deux techniques. Proposés par tous les fabricants, ces fours coûtent entre 5 000 francs et 7 000 francs selon leur volume et leurs perfectionnements. Parmi les « plus » de l'année, la fonction « sole pulsée » (résistance du bas plus turbine) pour réussir les quiches et tartes (Philips; Thermor). Et l'adjonction d'un tournebroche en position gril (Arthur-Martin; Electrolux; Rosières; Scholtès; Thermor).

LES

**ANTIQUAIRES** 

A BALTARD

21/24 fevrier

, e e . .

NOGENT SUR MARNE

met, une table de cuisson en vitrocéramique à deux zones de cuis-Les nouveaux fours à microondes ont des capacités allant de 12 litres jusqu'à 35 litres, dans une fourchette de prix de 2 000 francs à 6 000 francs. Les plus petits (Kenwood; Zanussi) peuvent se fixer au mur, sous un élément de cuisine. Pour une meilleure répartition de la chaleur, certains constructeurs associent un plateau tournant et un diffuseur d'ondes (Thermor; Toshiba) ou adoptent un système qui brasse les ondes et élimine

(Candy; Ignis; Philips; Radiola). Les fabricants répondent aux besoins en lavages fractionnés d'un linge peu sale avec des appareils à capacité variable, de un à cinq kilos de linge, avec des

l'encombrement du plateau

## Aux quatre coins de France

Vins et alcools

A la propriété LES ALMANACHS venteúil 51200 épernay, tæ. 26-58-48-37 vin vieilli en foudre. Tarti suz demande. MERCUREY A.O.C. Vente directe propriété
12 bouteilles 1982 : 440 F TTC franco dom.
TARE SUR DEMANDE - Tel (85) 47-13-94
Louis Modrin, viticuliteur, 71560 Mercurey.

CHAMPAGNE Claude DUBOIS | SAUTERNES 1ª GRAND CRU < CHATEAU LA TOUR BLANCHE» Écale de viticulture BOMMES, 33210 LANGON

Tel.: 16 (56) 63-33-01 Tarif sur demande Vente directe
PRESENT AU SALON DE L'AGRICULTURE, stand nº 881, allée N. båt. 3.

consommations d'eau et d'énergie adaptées (Brandt; Philips). Du nouveau avec des vitesses de lavage plus rapides, par des tou-ches spéciales s'ajoutant aux programmes « demi-charge » et - éco ». Ce lavage accéléré n'exclut pas la qualité des rincages et de l'essorage du linge (Arthur-Martin; Electrolux; Vedette).

Cette recherche du « toujours plus vite » s'applique aussi aux lave-vaisselle, avec la généralisation de branchement sur l'eau chaude, permettant des lavages en vingt minutes. La nonveauté est l'apparition d'un micro-filtre autonettoyant pour obtenir des

rinçages dans une eau parfaitement épurée (Thermor; Thomson).

Pas d'innovation technique pour les appareils combinés réfrigérateurs-congélateurs, mais la recherche d'un bon équilibre entre les capacités des deux enceintes. Avec une proportion accrue du volume congélationconservation des surgelés. Les congélateurs de type « armoire » deviennent aussi performants que les « bahuts », par une isolation renforcée et des clayettes ellesmêmes réfrigérantes.

JANY AUJAME.

# **GASTRONOMIE**

<u>Rive droite</u>





PRUNIER

114 ANNIVERSAIRE

(2) 1872 Les restaurants

PRUNIER **MADELEINE** 9. rue Duphot

ÉLYSÉES 26, Champs-Élysées 75001 PARIS 75008 PARIS Tél. 42.60.36.04

Tél. 45.62.26.51 sont heureux à cette occasion d'accorder à leur clientèle leur TARIF COUPLE

La dame accompagnée bénéficiera d'une réduction de 50 % sur tous les plats.

Cette offre est valable jusqu'au 31 Mars 1986



(PUBLICITÉ) ~

# INDEX DES RESTAURANTS

Spécialités françaises et étrangères

AUVERGNATES ARTOIS ISIDORE ROUZEYROL, 13, r. d'Artois, 8-, 42-25-01-10. F/sam.-dim. BISTROTS A VINS JACQUES MELAC, 42, r. Léon-Frot, 11°. F/disn. landi. Noct. mardi, jeudi. 43-70-59-27. BOURGUIGNONNES CHEZ PIERROT, 18, rue E.-Marcel, 45050549/1764. F. san., dim. Crime borganic.

BRETONNES TV 607 35, r. St-Georges, 48-78-42-95. F/dim., handi. POISSONS, COQUILLAGES, CRUSTACES.

FRANCAISES TRADITIONNELLES RELAIS BELLMAN, 37, r. François-l\*, 47-23-54-42. hssp\*? 22 h 30. Cadre dégant. F. stanedi, dimanche. L'AUBERGE DES DEUX SIGNES
46, rue Galande (5°). F. dim.
43-25-46-56-00-46. Parking : rue Lagrange
A déjeuner : menn 180 F (via, café, s.c.). LYONNAISES LA FOUX, 2, rue Clément (6°). F. dim. 43-25-77-66. Alex aux fourneaux. SARLADAISES LE SARLADAIS, 2, rue de Vienne, 45-22-23-62. Cassoulet 78 F. Confit 78 F.

SUD-OUEST LE PICHET, 174, r. Ordener, 46-27-85-28. F. dim. Grillade. Poisson. P.M.R. 130 F. LE REPAIRE DE CARTOUCHE 47-00-25-86, 8, boulevard des Filles-du-Calvaire (11°). F. sam. midi, dim.

POISSONS DE RIVIERE ATHANGR 43-44-49-15, 4, r. Crossitier, 12-S. réserv., CLAVECIN: concerts mass. baroque. FRUITS DE MER ET POISSONS TOUR DE LYON, 1, rue de Lyon (12°), face à la gare. 43-43-88-30. Poissons, grillades. Banc d'huîtres réfrigéré. A LA BONNE TABLE 45-39-74-91 42, r. Friant. PARKING. Spec. POISSONS.

GUY 6, rue Mabillon, 6\* 43-54-87-61. CHINOISES - THAILANDAISES DIEP 22, r. de Ponthieu, 8, 42-56-23-96
55, rue P.-Charron, 45-63-52-76.
Nouvelles spécialités thallandaises dans le quartier. Gastronomie chinoise, vietnamienne.

DANOISES ET SCANDINAVES 142, ss. des Champe-Elyafes. 43-59-29-41. COPENHAGUE, 1 of étage. FLORA DANICA ez son agréable jardin.

ESPAGNOLES EL PICADOR, 80, bd Batignolles, 43-87-22-87. F/lundi-mardi. Env. 145 F. **ETHIOPIENNES** 

ENTOTO 45-87-08-51. F/dim. 13-Dorowott, Beyayenetou av. l'Indjera. INDIENNES-PAKISTANAISES

MAHARAJAH, 72, bd St-Germain, 43-54-26-07. T.L.J. Métro Maubert. PRIX KALI 84: meilleur carry de Paris. - Grill d'Or 86 » de la gastronomie indienne. ISLAM-ABAD, 11, r. Houdon, 18-, 42-51-76-76, T.L.J. TANDOORI - CURRY.

L'APPENNINO, 61, rue Amiral-Mouchez, 13. 45-89-08-15. F/dim., handi ÉMILIE ROMAGNE.

MAROCAINES Mar AISS 1 5, rue Ste-Beure, 45-48-07-22.

R AISS 20 L à 0 L 15. F/dim. et lun.
COUSCOUS. PASTILLA, TAGINES.
Cuis. marocaines de Fes par Zohra.
Rés. à part. 17 L. Carte bleue.

NEM 66, 66, rue Lauriston (16\*), 47-27-74-52 F. sam. soir et dizt. Cuisine légère. Grand choix de grillades.

Salons pour déjeuners d'affaires et banquets

ALSACE A PARIS 43-26-89-36. Salons de 10 à 60 converts. Tous les jours. 9, place Saint-André-des-Arts (6).

Ouvert après minuit

GUY

6, rue Mabillon, 6°

Tél.: 43-54-87-61 CUISINE ET ATMOSPHÈRE BRÉSILIENNES

14.30 Les enfants d'Orghes
15.00 histoire às la musique.
16.05 lors apresimité de lisad
Musique d'agrant mager
19.10 Les muses en dialogue mager
26.00 Concert en dialogue
26.00 Service en dialogue
2

sagre d'actionis

7 \$42 to 1647 200 647 748 5 3 1/4

1 10 1 1 1 122 W

S STORT GOS S. F. LOUIS.

9 BC-00-15(2-20)

i 26 FEVRIER

**克勒·哈斯拉里**亚亚

ravs et : · ·

de la commence

2-9-C3 5! las

OR COLUMN TOWNSON

MA TON YALL A NO. TO

#F65 011927 2.00

e matter of 2 section 28.

يخط بوجون وه

Mile of March 1 mg

Sitts beiges avec

artes imagezand ma-

SCHOOL STATE OF

So Complex to the tree.

Difference of the second

Podukas in jung

じゅい(3,527)

i dining.

Contract.

72.83

FÉVRIER

CANCEL CARLES

Principal to the second

್ರಿ ಚಿನ್ನುಗಳಿಯಾಗಿದ್ದರ

AND STATE OF THE STATE OF

Broke Burner State.

ر بنيوي ورند نشاه €:

in matte open pris

n i de normale de imperior i

タンタ ライカナ こうばばり

gales o pagam of th

ವರ್ಷ ಕ ವಿಚಾರತ ರಾಜ್ ಕೃತಗಳ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗ<del>ತ್ತ</del>ರ ಕಟಿಕ

اءِ ڪمين جي تين

a Franco-Musicavo

agarine Latination

det musicans

SA ANTOCHEM M

起 1日 20 5 ar 3。

Schriften der Schriften der Scharker Zorefall

Spinistry for 1912 Fr.

gan y Nama et

jeg i Opported Sil

at using per No.

e la faction ou le frage de la lica page de name fine

di de France in vien Men 22

Saertaa, Murena. Morralyo, a 17 h. Sour Sagertes de

ந்தன்≗ திருக்க மக்.

al. Site de la musicia

and the state of the "

@ \$ feet # 2 5 6500

me de la surgio : de Rosentos e Victo

ration, Luend de Strauss 22

emphanique du L'Seglestati France-Munique

ANVIER

S FEVRIER

. . . . . .

er suspe stope

in a room est est

Farmer made

20.57 L. Williams

4 4 CV De

2 00 same and against a

The same of the sa

Starter Ses Suca- 27.30 West 35 Rencontret to Common Ses Suca- 27.30 West 35 Rencontret to Common Ses Suca-

13 40 September 818666

Soc Mrs schane of Make

20 50 September 20 to belong the control of the con

The second secon

VENDREDI 28 FÉVRIE

GIDO Fee und as Lauce-Other

Chi une metro disconnection de la Leci de la contrata disconnection de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del con

8 30 the mint de la connect.

10 30 Mus duy - tons tons tong

17 10 - erich hars les men

11 30 Four other less messaces ap-

13.40 On commence. Dams av

14 00 Um trate des vois continues.

14 35 Select 2 Print Make 1 Jack 21

15.30 \_ 601.0000 belle - 606.8g-

17.10 Grazina allama

19:30 Lar grandes avenues & §

20 00 Mile que made dempte est.

20 30 Le Grand depat Feifel &

21 30 Bists und bige bie ber bei b

22 30 Num magnenques

12 10 se temps quad

This fig. 2 a section (14.22 February Contemporary)

The part of the second second

\*2.50 Transmit in a 2 mms.
- 1.50 Transmit in a 2 mms.
- 1.50 Transmit in a 2 mms.

-- no R

and the state of t

Astronomic Services and Control Services and Contro

The second of th

15.30 Les labres-midrate 🐯 🙉

Alex March 19 Trans

19.12 Jane 12: 19.30 Rossee T. Dame 18 8 987

20 04 Jean or and a run of 2006 and 2005 Contact to making an 198 contact to the contact to the

VENDRED: 28 FEVRIER

2.00 les runs de France Margh

7 10 L moreys Tagazine dame

9.05 to make the semilar and s

12.10 Le territo de la companion de la compani

D.10 Du de pullendeman.

18 00 Subject (

- - - - - Calleting

27: 385 Regs

Sile de militarios de problemas

The Abet Res

12 00 Parcrama

20 30 Mars - Senerates

C 10 Co. 10 Su londemen.

du symplesme.

M. Jean-Pierre Chevènement souhaite limiter las prééminence excessive » de la langue angleise. Il l'a répété en inaugurant le salon Expolangues qui a lieu du 19 au 23 février à Paris (1). Le ministre a affirmé que « le monolinguisme ne correspond pas aux enjeux de notre temps ». Pour conduire une politique de diversification, il a retenu deux objectifs : aller vers la maîtrise de deux langues vivantes étrangères par tous les élèves et maintenir largement ouvert l'éventail des langues enseignées par l'éducation nationale. (Voir notre supplement Expolangues 86 paru dans le Monde du 13 février).

(1) Expolangues Grand Palais, ouvert de 10 heures à 19 heures. Prix d'entrée : 33 F ; professeurs, étudiants, élèves : 15 F.

#### Accord sur le catéchisme du mercredi

Un accord limité est intervenu entre l'épiscopat français et le ministre de l'Education nationale, sur la question controversée du congé du mercredi et de ses incidences sur l'enseignement du catéchisme. Le calendrier 1986-1987 prévoit, selon les zones, deux ou trois mercredis scolarisés. Craignant un «grignotage» de l'ensaigne-ment religieux et invoquant le loi de 1882 qui garantit son exercice, Mgr Vilnet, président de la conférence épiscopale, a exprimé son inquiétude à M. Jean-Pierre Chevènement. Celui-ci a répondu que ctoutes instructions utiles seront données aux services académiques nécessaires autorisations d'absences soient accordées aux élèves pour suivre le catéchisme ces mercredis exceptionnellement scolarisés».

#### MÉDECINE

#### Eurespoir : le programme français contre le cancer

Au terme de la réunion organisée le jeudi 20 février à l'Elysée, dans le cadre du programme Eurespoir, la France a adopté un certain nombre de mesures pour améliorer la lutte contre le cancer. C'est ainsi que devraient être créées au niveau de chaque région des consultations spécialisées dans la lutte contre la douleur. La législation sur le recueil des données médicales (registres du cancer) sera modifiée afin de permettre l'échange entre les pays européens et de lutter plus France examinera positivement les propositions des experts cancérologues concernant le tabac (taxe proportionnelle à la quantité de goudrons contenue dans les cigarettes, retrait du tabac du calcul de l'indice des prix, élimination d'ici 1990 des cigarettes contenant plus de 15 mg de goudron, suppression de la détaxe sur le tabac dans les aéroports, etc.). Enfin, un programme prioritaire d'installation de minitels pour les médecins sera lancé afin de permettre à ces derniers d'avoir accès à la Banque de données sur le cancer, qui sera mise en place en France avant l'été.

#### Sous l'œil de Spot

La France met en orbite son premier satellite d'observation de la Terre

Le dernier lanceur de la série Ariane-I doit quitter la base de Kou-rou le samedi 22 février, à 2 h 44 (heure de la métropole), et mettre en orbite le premier satellite français d'observation de la Terre, Spot-1, ainsi qu'un satellite scientifique suédois, Viking. Ce tir est la concrétisation d'études et de travaux commencés il y a plus de dix ans qui vont permettre à la France d'entrer sur un marché spatial actuellement monopolisé par les Etats-Unis : celui de la télédétection des ressources terrestres, de l'évaluation des surfaces cultivées, de la prévision des récoltes, de la confection et de la mise à jour des cartes géographi-

L'observation par satellite, qui ouvre des perspectives inestimables, s'est développée d'abord à des fins militaires: Russes et Américains ont mis en place des systèmes complexes afin de vérifier que pas un bouton de guêtre ne manque chez l'adversaire. L'utilisation civile en est une conséquence, mais demande des movens différents : les images penvent être moins détaillées, mais doivent couvrir de grandes surfaces, et surtout être renouvelées souvent. Car c'est souvent la comparaison des images successives qui fournit l'information

Les Etats-Unis avaient mis en orbite un premier satellite d'observation civile de la Terre en 1972, Landsat-1. Sa révolution était de 80 mètres, ce qui signifie que chaque point de l'image correspondait à un carré du sol de 80 mètres de côté. Les vues obtenues étaient en trois couleurs > : vert, rouge, proche infra-rouge, les bandes spectrales étant choisies pour qu'on distingue facilement les divers types de « couverture » du sol : rocher, sable, végétation, ean, neige... Successivement, quatre autres satellites Landsat furent mis en orbite. Depuis

Per rapport any Landsat, Spot-1 et ses successeurs (1) apportent deux améliorations essentielles : une meilleure résolution et une vision stéréoscopique qui permet d'appré-hender le relief. Sur le premier point, la résolution de 80 mètres, bien adaptée au parcellaire améri-cain, est insuffisante pour l'Europe, où les champs sont plus petits et les cultures plus enchevêtrées. Les instruments HRV (haute résolution visible), conçus par la société Matra pour le programme Spot (2), out une résolution de 20 mètres pour les prises de vues en couleurs, de 10 mètres pour celles en noir et

#### La commercialisation des images

Mais c'est la deuxième amélioration qui est la plus importante. Les deux instruments HRV n'observent pas nécessairement à la verticale, mais peuvent « loucher » sur le côté. Le dessin des orbites de Spot est tel qu'une même 20ne de la Terre peutêtre observée sous deux angles différents à deux ou trois jours d'intervalle. On peut ainsi reconstituer le relief, ce qui est essentiel pour la cartographie. L'Institut géographi-que national va utiliser Spot-I pour établir une carte de la Guyane.

Décrivant une orbite circulaire dont l'altitude moyenne est de 832 kilomètres, Spot-1 repassera tous les vingt-six jours exactement la verticale des mêmes points, et durant ce cycle, compte tenu du champ des instruments, il pourra observer en vision verticale au moins une fois chaque point du globe. De plus, l'orbite est synchronisée sur le

Mme Thatcher, le 19 février. Le gou-

vernement de Dublin s'inquiète de-

puis des années, du rejet régulier en

mer d'Irlande, d'une part des dé-chets de Sellafield. M. Garret Fitz-

Gerald a, encore une fois, demandé

l'organisation d'un contrôle sous

l'autorité de la CEE. M™ Thatcher

s'oppose à cette requête, mais la dé-

marche de M. FitzGerald n'est cer-

tainement pas étrangère à la déci-

sion prise par le cabinet britamique

de désigner une nouvelle commis-

Les critiques concernant Sella-

field rejoignent celles qui portent

sur l'état de l'ensemble du pro-

gramme nucléaire civil de la Grande-Bretagne. Les gouverne-

ments britanniques ayant longtemps

préféré le maintien de l'utilisation

du charbon, ou le développement de

l'emploi du pétrole de la mer du

Nord, la part du nucléaire pour la production d'électricité au

Royaume-Uni, n'est que de 19 %. Le

pays se situe ainsi loin derrière la

France, la Belgique, la RFA et même l'Espagne. Résultat : la pro-

duction est insuffisante, et le coût

du kilowatt est, en Grande-

Bretagne, l'un des plus élevés d'Eu-rope. Londres a dû conclure un ac-

cord avec Paris, pour la fourniture

de courant, au moyen d'un câble ins-

• Quatre Français irradiés à la

FRANCIS CORNU.

tallé sous la Manche, l'an dernier.

Landsat-4, ils permettent des images plus fines, d'une résolution de 130 mètres.

Soleil, de façon que deux observations successives d'une même région du globe se fassent à la même beure

Les images seront commercialisées sous la forme de « scènes », disponibles sur papier ou sur bande magnétique. Une scène représente une bande d'environ 60 kilomètres sur 60. Spot-1 diffusera en direct ces scènes. Qui pourront être captées par des stations de réception situées dans la zone qu'il survole - cela ouvre la possibilité à chaque pays, s'il s'équipe de la station ad hoc. de recevoir les vues de son territoire. Le satellite curegistrera certaines scènes, et les diffusera lorsqu'il passera en vue des deux stations principales de réception. L'une de celles-ci est implantée près de Toulouse, l'autre est à Kiruna, dans l'extrême nord de la Suède. A ces stations sont associés deux «Centres de rectification des images spatiales» qui font sur les scènes des traitements divers correction des déformations dues aux angles de prise de vue, par exemple, - et en assurent l'archivage (deux cent cinquante mille s par an et pour chaque cen-

Les scènes seront commerciali-sées par la société Spot-Image. Fondée en 1982, celle-ci a pour princi-

paux actionnaires le Centre national d'études spatiales (39 %), l'Institut géographique national (10 %), Matra (8,8 %), la Société européenne de propulsion (8,8 %), le Bureau des recherches géologiques et minières (7,4 %), l'Institut français du pétrole (7,4 %) et la Swe-dish Space Corporation (6 %). Elle a signé des accords de commercialisation dans trente-sept pays diffé-rents, et créé aux États-Unis une filiale pour couvrir le marché nordaméricain. Le prix d'une scène ira de 2000 à 8000 F., selon le support et les traitements opérés. Cette commercialisation devrait à terme couvrir les coûts d'exploitation et de remplacement des satellites.

#### MAURICE ARVONNY.

(1) Jumean de Spot-1, Spot-2 doit être mis en orbite en 1988; Spot-3 et Spot-4, satellites plus perfectionnés (durée de vie plus longue, quatrième bande spectrale), prendront le relais après 1990. Le sythme des lancements

après 1990. Le rythme des lancements doit permettre d'avoir en permanence un satellite opérationnel en orbite.

(2) Matra est le maître d'œuvre du programme Spot. De nombreux autres industriels français ont apporté leur contribution, ainsi que des sociétés belges et suédoises. La Belgique et la Saède collaborent à la réalisation du programme pour respectivement 4 de

#### MOUVEMENT DE PERSONNEL A LA NASA

#### Un astronaute à la tête du programme navette

changements en douceur sont devenus le lot presque quotidien de la NASA, durement éprouvée par les suites de l'explosion en vol de sa navette Challenger. Après le départ de son directeur général Philip Culberston, la NASA perd Gerald Griffin, directeur du centre spatial Johnson de Houston (Texas). Ce dernier va en effet être remplacé à ce poste par le responsable du programme navette spatiale à la NASA, Jesse Moore, qui, voici quarante-huit heures, a fait savoir me certains avis invitant la NASA à différer le tir de Challenger pour des raisons de sécurité ne lui étaient pas parvenus.

La mesure prise à l'encontre de lesse Moore est-elle une sanction? Difficile de le dire, car, bien avant que Challenger ne soit lancée, la NASA avait clairement annoncé que Jesse Moore deviendrait le patron du centre spatial de Houston mais demeurerait encore jusqu'au mois de mai le directeur du pro-gramme navette à la NASA. Cette

Sanctions, mises sur la touche et hâte soudaine à un changement prévu de longue date ne s'explique-telle pas par le choix fait par la com-mission d'enquête d'exclure de son dans la décision de lancement de la

> Sans doute. Reste que ce ne sont là que les premiers remous d'un mouvement plus vaste qui ne manquera pas de se manifester, si il se vérisie, comme l'a dit de manière anonyme un membre de la commission d'enquête, que le processus de décision pour lancer ou non la nevette î -terrificant - E dant. Jesse Moore est remplacé à son poste par l'ancien astronaute Richard Truly qui, par deux fois déjà, a volé à bord de la navette. Une nomination qui paraît donner plus de poids aux astronautes, dans la mesure où ils sont déià fortement représentés dans la commission d'enquête avec Neil Armstrong, Sally Ride et, bien qu'il ne soit pas officiellement présent, Robert Crippen, le pilote du premier vol de la navette spatiale américaine.

# Une passoire nucléaire

ENQUÊTES SUR LE CENTRE DE SELLAFIELDS, EN GRANDE-BRETAGNE

De notre correspondant

Londres. - An lendemain d'une nouvelle fuite, le gouvernement britannique a dû se résigner à annoncer, le 19 février, la création d'une commission d'enquête sur le fonctionnement du Centre de retraite-ment des déchets nucléaires de Sellafiekd (ex-Windscale), situé sur la côte du Cumberland, dans le nordouest de l'Angleterre.

Cette décision fait suite à la révélation en moins de cinq semaines, de trois incidents graves, au cours desquels d'importantes quantités de substances radioactives se sont échappés, soit en mer d'Irlande, soit à l'intérieur des installations, contaminant plusieurs employés (sans que leur santé soit menacée, selon la

Les défaillances du complexe de Sellafied étant tristement célèbres depuis bientôt trois décennies, c'était la moindre mesure que puisse prendre le gouvernement de Mm Tatcher, pour tenter d'apaiser l'inquiétude grandissante dans l'opinion publique, et essayer de faire pièce aux protestations de l'opposition, et des mouvements écologistes, qui réclament la fermeture proviLe dernier incident s'est produit
Les critiques à l'attitude du sa rencontre à Londres avec
le 18 février : une canalisation s'est BNFL sont d'autant plus sévères, M™ Thatcher, le 19 février. Le gourompue, et des eaux « faiblement radioactives -, d'après l'administration, se sont répandues dans un

Le 23 janvier, après une fausse manœuvre, une demi-tonne d'ura-nium a été lâchée en mer. Le 5 février, un nuage de nitrate de plutonium s'est dispersé dans l'un des halls du centre (le Monde du 7 fé-

#### De sévères critiques

A cette occasion, la direction de British Nuclear Fuels Limited (BNFL), équivalent de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) en France, a donné de nouveau l'impression de minimiser systématiquement la gravité des événements; ce qu'on lui reproche depuis longtemps, et qui ne fait que renforcer les appréhensions. BNFL a d'abord fait savoir que seulement trois membres du personnel avaient été affectés, avant de reconnaître quelques jours plus tard, que onze personnes avaient été soumises à des radiations, l'une d'entre elles à un niveau alarmant.

#### Coluche « fait un tabac » au Parlement européen

Strasbourg (AP). - Jamais une conférence de presse au Parlement européen n'aura eu autant de succès que celle tenue jeudi 20 février par Coluche, invité par un élu socialiste belge, M. José Happart, pour venir parler des « restaurants du cœur ». La salle de conférences était bondée, et Coluche, habillé de son éternelle salopette et affublé de lunettes rouges assorties à presque intimidé, en tout cas beaucoup plus réservé et moins railleur que d'habitude.

Il a voulu être pris au sérieux. et a réussi, puisque des parle-mentaires socialistes européens ont déposé une résolution qui est la copie conforme du texte dont L'Assemblée nationale française a

li est notamment demandé à la Commission européenne d'élaborer rapidement une directive prévoyant une réduction d'impôts pour les dons faits en faveur des associations qui luttent contre la pauvreté, en Europe comme dans le tiers-monde. « Ce projet a l'intérêt de débarrasser définitivement les gouver-

vres, parce que, si les les pauvres restent », a estimé Coluche, venu chercher l'appui des Européens pour étendre l'opération des « restaurants du cosur » (qui doivent en principe fermer le 21 mars prochain). « Il faut poursuivre tous les jours, et dans tous les pays européens ». a dit Coluche, qui ne comprend pas qu'avec une production largement excédentaire les Européens « n'aient pas à bouffer ».

En tout cas, l'idée fait son chemin : il y a déjà des « restau-rants du cœur » en Allemagne fédérale et à Londres, il s'en ouvrira un la semaire prochaine à Liège. Coluche a été reçu par le président du Parlement européen, M. Pierre Pflimlin. « // a été très gentil et a très bien fait son boulot : il n'a strictement rien dit ». a expliqué le fantaisiste après l'entrevue. M. Pflimlin a favorablement accueilli, toutafois, l'idée émise par M. Happart de majorer de 10 F français le prix de tous les repas pris lors de la prochaine session dans les restaurants du Parlement européen.

qu'au même moment, un ancien inénieur de Sellasield a contesté l'exactitude des données sur lesquelles s'était sondée une précédente commission d'enquête. Celleci, dans un rapport publié en 1985, avait indiqué qu'il n'y avait aucun lien évident entre la multiplication anormale des cas de leucémie parmi les enfants de la région, et les diverses fuites ou émanations accidentelles survenues au centre de Sellafield, depuis sa création, au début des années 50. Selon l'ingénieur, 20 kilos d'uranium se seraient dis-persés dans l'atmosphère, de 1952 à 1955, et non pas 400 grammes comme l'avait indiqué la direction, à la commission.

BNFL a toujours affirmé que sa responsabilité n'avait pas lieu d'être engagée. Mais l'administration ensuite, n'en a pas moins indemnisé une douzaine de familles dont les membres avaient été victimes de cancers. Une attitude apparemment contradictoire, de nature à alimenter davantage les soupcons.

#### Trois cents incidents

A cause de cette affaire, et parce que des plages polluées, aux abords de Sellafield, ont été interdites au public, une vaste campagne s'était déjà développée fin 83, et début 84, orchestrée notamment par le mouve-ment Greepeace (le Monde du 8 no-

A cette époque, des investigations menées par l'hebdomadaire Observer, avaient révélé qu'en trente ans, plus de trois cents incidents s'étaient produits à Sellafield.

La réputation du centre est si manvaise, que BNPL a préféré re-baptiser récemment l'endroit. Mais le nom de Sellafield paraît aussi sinistre que celui de Windscale, attricédemment à l'usine.

Bien que le sommet ait pour objet la situation en Ulster, le premier ministre irlandais a tenu à mettre Sellasield en tête de l'ordre du jour de

centrale de Koeberg (Afrique du Sud). - Quatre employés d'une société française travaillant à la centrale nucléaire de Koeberg, en Afrique du Sud, ont été accidentelle-ment exposés à des radiations, le 19 février, lors de l'approvisionnement d'un réacteur en combustible. Le niveau des radiations subies par

les quatre Français serait . sans gravité -, selon les autorités sudafricaises, qui ont cependant ouver une enquête. La centrale nucléaire de Koeberg, construite par la France, est entrée en service en 1984. – (Reuter.)

15 à 18 ans Une année scolaire aux U.S.A. avec Eurolangues documentation sur demande 35, bd des Capucines 75002 Paris Téléphone (1) 42.61.53.35 Une signature de livres sura lieu à la mai-rie du VIII-, le somedi 22 février 1986 de 16 houret à 19 houres, over la participa-tion des écrissies du VIII arrandissement.

• Jean des Cars Duc de Castries.

de l'Académie française

Jacques Chabannes

Maurice Rheims,

Att profit des tenvres sociales do LION'S CLUB de Paris et en particulies des culauts canotreux de l'Institut Carie.

Guy des Cars

de l'Académie française Henri Tisot....

LA KREMLINOLOGIE SUR ORDINATEUR GRACE AU MONDE

> SOVT, premier système mondial de banques de données sur l'élite soviétique a été créé et est géré par le Monde sous la direction de Michel Tatu. Il contient huit mille biographies sur ceux qui détiennent le vrai pouvoir en URSS dans tous les domaines, y compris les sciences et l'économie, ainsi qu'un résumé des principaux événements de la vie politique et institutionnelle. SOVT permet de connaître le nom des responsables des principales entreprises, de reconstituer la carrière des dirigeants soviétiques et de connaître rapidement la composition des organes de direction, institutions et ministères de l'Union comme de chacune des républiques

L'accès à SOVT se fait par minitel ou ordinateur

Facturation en temps de connexion. Abonnement gratuit.

Renseignements et documentation: écrire à Michel TATU, Le Monde-SOVT, 7, rue des Italiens, 75427 PARIS, CEDEX 09 ou téléphoner à M™ VAN VLAMERTYNGHE.

46-51-29-77

Deux Palestinie

MEURTRIERS DE DE

peut relestiniens partisans ration, i Prance-Prance Prance b avanchi issassine, en 1978, à pris, deut autres Palestiniens dont pris, deut autres Palestiniens dont pris, deut autres Palestiniens de precine Karak, le représentant de precine Paris, La libération condition par Paris, La libération condition par l'action de la libération de libération de la libération de libération de la libération de la libération de la li ponelle dent its one oenericié est pale arrête aussitét après l'atten-pale à nout 1978, ils avaient été et le 3 nout 1978, ils avaient été et le 3 nout 1978 à quinze modannées le mars 1980 à quinze no de recircion criminelle par la de la companion de Paris. Ayant purgé on d'assess de paris. Ayant purgé no d'assess de paris, ils pouvaient ancies de paris de la pouvaient allerte cere de aussitôt accer-sile, qui teur a été aussitôt accer-sile, qui teur a été aussitôt accer-sile, qui teur pour des raisons de crossiles de la paris de la pa

le matterne le plus complet est finellement observé sur cette libé-

Un «geste» du gour

(Suite de la première page.)

Si cetto libération ne semble po poir or hen direct avec la matter are charges français et mella serre d'attentats visant des ant rabece commis à Paris du Beembre 385 au 5 fevrier derga elle - e- constitue pas moins miste de murrait inciter cermis acteurs de la scène prochementale à faire pression sur les mie Seutat et Kauffmann.

(a fer libérations sont la ansequence de contacts discrets 35 par les autorités françaises gras ja vague d'attentats terropas de l'ere 1982 : l'Hexagone chaft . 378 devenu le lieu de matter to comples entre fracan randomernes ou d'actions mentie - tel l'attentat antiségir ac in the des Rosiers -78257 le 174 lets les communauté grafmera es, la politique israélease as iroche-Orient. Ces sauces i sent utilisé diverses Ters. 1999 proches de

M Yasser Armi'st que des responwies some auf passent pour agreet At the Nidail Au acurs de des discussions, la frace auto o promis la libération ಚರ್ಮ ಆರ್. membres ರೆಜ grave Assou Nidal détenus en fizze a condition que soit resmissenzagement par ce groupe, M. Joxe ti militario de Lativides en matière. hunerane international, de ne re commence d'attentats en France Maris la promesse franme restu i conforme à la loi qui practices attenutions conditionelles de condumnés après qu'ils

FFF at moins la moitié de 그때 글을)했습 Les pérais set été serupuleuse- $\mathbb{R}_{\mathbb{R}^{n} \otimes \mathbb{R}^{n}} \in \mathbb{C}$  est au terme du Laseil des ministre du 5 février m a eté donné. vides la 3 apar 1978, immédiathen acres du lis curent assas-Milited ne Kalak, représentant ETOLP : Paris et son adjoint Man Hammad, les deux terrohis ventient siers d'effectuer nacionent la moitié de leur But. punqu'ils avaient été Sugame : quinze ans de récinm ministerie. Le « contrat » a a respecte car les spécialistes ingas de la juste anuterroristes Siment qualitien des attentats Paris depuis 1982 sur le terri-We se pome is marque d'Abou

Concernitances

Poetianti, ce solde de tout ancien engagement er rapporté aux Energian - Cernant les otages togs and Liban. Ne serait-ce ai ceuse cos concomitances de and the second s And de Fram des Halles enjes emplait bien la libealiga ca arroristes proche rensus desenus en France. acteurs ne récla-Rem pas de deux deiner superd'hui élargis va a commando responsble en of dune service d'assassinat Bakhtiar, le derque co dirigeant présume in house of (FARL). George ibcana lorahim, et des ASALA antents Tonglan startet de l'aéroport furly and 12: 1983.

est la plus attendant les dent post att aggravant, u dėja siment émissages d reprise des à

four votre Effect | Atlas 75019 Paris 42 08 10 3

en in de i deux bom care tou incarcéré Muret (H Assaul-Husni Ab Linys la France ministre : négocier : peut donc ble langar

Silence a

qui a pris

nices app les expuls

destinant

Nidel est VERBORDEN anties -Dicahon s les otages pourtait-ii LE repo le gouver Une Street CHESTNON ment. M. maître d'o en rend c président d des déman font pas l'

négociatio

sears, pri

d'Etat à i

Tran. le

extérieum 1985. pour et non pas - un geste Ce choix du ministr Soulenaient mier minis des Sceaux rence entre directemen lesquels au selon lai, ac utiliseat la de règleme fractions r proche-orie

que l'atter

rentrait das

rie, comme

visaient de cause et is France, tax avortée d'ar tist, 'tout' seconde, s'é d'un policie sine de l'hor Tenti Pas quest

tions, d'acce mystérieux décembre acrès arbitra il y cut bie tentative de Un contre d'échange chefun co Chapour B transaction ; orêt, la levé

et cela se pas L'échange ministre de l' les inévitable policière inc l'assassin d'i tations mend auprès de Syricus et u pas change minute? Cer

# 'observation de la Tem

Contro national

Contro national See officers. tiente region meme beute Matrice Society of the State of The same of the same of ಜಕಿಗಳು • . ರಲ್ಲ ರ್ಷ ಶಿಷಾರಂ représente d'Allemètres dugar called the ನ ರ್ಜಿಚ ಚಿತ Services of the first of the fi : Capides -2-COURT STORES vois - cela Chies scope to beque pave. de 2 (A) seion le sappor 2 4x d= et . an transport and an apport CITALITY LE The control of the co vertaises. Seminar of PARE II COL ANDA ST.

MAURICE ARVONNY. Sections: Teniosse. the farmer of Special Special des AP CALLED Sport de 1990 a Halines with de rect. f.cz. 爆 克里 我们 news divers Militars dues C VER. PErect ...... ಾಟ್ ತಟಾಮ mayir con-De rea et long en la Belgique a la wester: Tallostion of Mage For-Single and the second s DOM: TRUCK

DE PERSONNEL A LA NASA

#### onaute à la tête Iramme navette

a touche et hate souduing a in changement gemen de langue date te gesplanet ಎಸ್ಎಟ್ ಡ elle pur pur a tra l'attrails com-COURSE PAR m ween dergabe d'eraftre de son send table to rait tout to implique ಡ ಕಡ ಡೆಕ್ ಟ dans ... de : .... is unicatent de b is to direct a. Philip \_\_ c..: era Gerasi Sans du Lie Reite que de ne son stre special A que les cramiens comous d'un Teass . Cc reminace a ರಿಕೇ ವರ್ಷ ನೀಡು-| gen Post : 2 NASA

mouvement of a vestinguine man-Queta pas de la municipier, sid g service, comme la cit de manime ಷ್ಟಾಪ್ರೀಚಾರ ಎಂ. ...ರ್.ಾಂಕ್ ಕಿಂ ಟ್ರ ಬಿಡಿಯಾಗಿ WELL CONCLUSION AND IN STREETS OF Géciaton paur Lauer de con la materia fui e en lante la ana-ೀಸ್ತರ್ ನಿಲ್ಲೇ dant, Jesse VII to be rempised a son paste for "international Richard True of the desired less for déjá, a sole u piet de la navelle. i de tempet e la terak demer CONTRACTOR CO. pius de Solo on sonnaires das 2485 Want 2000 GR 63K J 7.04 and the state of the il affictué replesantes don la compassion endralt ie. Cenquête avec No Ambinit de Hometon - Solly Ride et a en alle de sei pawir jungulad in afficiet abrant breiert. Riben Copar da gene gen 'e prince a enement of dele SSA. Come in resette spatte in man cante.



IOLOGIE SUR ORDINATEUR LACE AU MONDE

comier systeme mondial de canques de r Feite saviet que 3 ets aree et est gefé de sous la direction de livere, Tatulil it mille biographies sur ceut qui détielle an pouroir en URSS dens jous les compris les sciences et l'économie, ainsi né des principaux evenements de la vie it institutionnelle. SOVT permet de e nom des responsables des principales de reconstituer la carrière des dingeants et de connaître rapidement is composganes de direction institutions et mille nion comme de chacune des republiques

i SOVT se fait par minitel ou ordinateur

yn en temps de connexion. ent graturt.

ocumentation :

rue des Italiens. EX 09

TYNGHE.

#### MEURTRIERS DE DEUX REPRÉSENTANTS DE L'OLP A PARIS EN 1978

#### Deux Palestiniens partisans d'Abou Nidal libérés

Deux palestiniens partisans d'Abou Nidal ont été libérés par le gouvernement français, le 5 février. Ils avaient assassiné, en 1978, à Paris, deux autres Palestiniens don Fars, deux autres Palestinicis dont Ezzedine Kalak, le représentant de l'OLP à Paris. La libération condi-tionnelle dont ils ont bénéficié est légale : arrêtés aussitôt après l'attentat, le 3 août 1978, ils avaient été condamnés le 7 mars 1980 à minze ans de réclusion criminelle par la cour d'assisses de Paris. Ayant purgé la moitié de leur peine, ils pouvaient solliciter cette libération conditionnelle, qui leur a été aussitôt accor-dée, évidenment pour des raisons

Le mutisme le plus complet est officiellement observé sur cette libé-

ration, annoncée par l'Agence France-Presse, jeudi 21 février, peu après vingt et une heures. Silence au ministère de la justice, qui accorde les libérations conditionnelles. Silence au ministère de l'intérieur, silence au ministère de l'intérieur, qui a pris en charge les deux Palestiniens aaprès leur libération avant de les expulser à une date et vers une destination inconnues. Discrétion ensin de Me Marie-Christine Etelin, leur défenseur depuis 1981. Les deux hommes avait choisi cette avocate autopare inconnecte de l'intérieur. cate toulousaine après avoir été incarcérés au centre de détention de Muret (Haute-Garonne).

Assad Kayed, vingt-huit ans, et Husni Abdul Quadir Hatem, trente-deux ans, n'ent jamais caché leurs motivations, ni manifesté le moindre

#### Un «geste» du gouvernement

(Suite de la première page.)

Si cette libération ne semble pas avoir de lien direct avec la ouestion des otages français et avec la série d'attentats visant des lieux publics commis à Paris du 7 décembre 1985 au 5 février dernier, elle n'en constitue pas moins un geste qui pourrait inciter certains acteurs de la scène procheorientale à faire pression sur les geôliers de MM. Carton, Fontaine, Seurat et Kauffmann.

Ces deux libérations sont la conséquence de contacts discrets pris par les autorités françaises après la vague d'attentats terroristes de l'été 1982 : l'Hexagone semblait alors devenu le lieu de règlements de comptes entre fractions palestiniennes ou d'actions sanglantes - tel l'attentat antisémite de la rue des Rosiers visant, à travers la communauté juive française, la politique israélienne au Proche-Orient. Ces contacts avaient utilisé diverses filières, aussi bien des proches de M. Yasser Arafat que des responsables syriens qui passent pour soutenir Abou Nidal.

Au cours de ces discussions, la France aurait promis la libération des deux seuls membres du groupe Abou Nidal détenus en France, à condition que soit respecté l'engagement par ce groupe, prestataire de services en matière de terrorisme international, de ne plus commettre d'attentats en France. Mais la promesse francaise restait conforme à la loi qui permet des libérations conditionnelles de condamnés après qu'ils ont purgé au moins la moitié de leur peine.

Les délais ont été scrupuleusement observés. C'est au terme du Conseil des ministre du 5 février que le feu vert a été donné. Arrêtés le 3 août 1978, immédiatement après qu'ils eurent assassiné Ezzedine Kalak, représentant de l'OLP à Paris et son adjoint Adnam Hammad, les deux terroristes venaient alors d'effectuer exactement la moitié de leur peine, puisqu'ils avaient été condamnés à quinze ans de réclusion criminelle. Le « contrat » a été respecté car les spécialistes français de la lutte antiterroristes estiment qu'aucun des attentats commis depuis 1982 sur le territoire ne porte la marque d'Abou

#### Concomitances

Pourtant, ce solde de tout compte d'un ancien engagement doit forcément êtr rapporté aux négociations concernant les otages français au LIban. Ne serait-ce qu'à cause des concomitances de dates : le 5 février est le jour de dernier des attentats - à la FNAC du Forum des Halles dont l'enjeu semblait bien la libération de terroristes procheorientaux détenus en France. Certes, leurs auteurs ne réclamaient pas la libération de deux Palestiniens aujourd'hui élargis mais du commando responsble en 1980 d'une tentative d'assassinat coutre Chapour Bakhtiar, le dernier premier ministre du Shah, ainsi que du dirigeant présumé des franctions armées révolutionnaires libanaises (FARL), Georgeds Abdalla Ibrahim, et des Arméniens de l'ASALA auteurs de sangiant atentat de l'aéroport d'Orly en juillet 1983.

Il a'y a donc pas de lien direct la France, qui par la voix de son ministre de l'intérieur, M. Pierre Joxe, avait assuré n'avoir • rien à négocier » après ces attentats, ne peut donc être suspectés d'un dou-ble langage. Mais le groupe Abou Nidal est lié à la Syrie et le gouvernement français passe - entre autres - par celle-ci pour faire pression sur le groupe qui détient les otages français. Un geste ne pourrait-il en appeler un autre ?

La réponse est incertaine tant le gouvernement s'est mis dans une situation délicate sur cette question des otages. Officiellement, M. Roland Dumas est le maître d'œuvre des tractations et en rend compte directement au président de la République. Mais des démarches et ses méthodes ne font pas l'unanimité. Refusant la négociation directe avec les ravisseurs, privilégiant les contacts d'Etat à Etat avec la Syrie et l'Iran, le ministre des relations extérieures aurait plaidé, fin 1985, pour un véritable échange, et non pas - comme aujourd'hui – un geste détourné.

Ce choix n'avait pas l'agrément du ministre de l'intérieur, que soutenaient, semble-t-il, le premier ministre et l'ancien garde des Sceaux, M. Robert Badinter. M. Joxe tient à faire une différence entre les attentats qui visent directement la France - et pour lesquels aucune négociation n'est, selon lui, acceptable -- et ceux qui utilisent la France comme terrain de règlement de comptes entre fractions rivales de l'imbroglio proche-oriental. Il a ainsi souligné que l'attentat arménien d'Orly rentrait dans la première catégorie. comme ceux des FARL, qui visaient des diplomates américains et israéliens en poste en France, tandis que la tentative avortée d'assassinat de M. Bakhtiar, tout en relevant de la seconde, s'était soldé par la mort d'un policier français et d'une voisine de l'homme d'Etat iranien.

#### Tentative d'échange

Pas question, dans ces conditions, d'accepter les exigences des mystérieux poseurs de bombe de décembre et février. Pourtant, après arbitrage de M. Mitterrand, il y eut bien, début janvier, une tentative de troc. Un contre un? Un contre quatre? Monnaie d'échange : Anis Naccache, le chef du commando ayant visé Chapour Bakhtiar. Lieu de la transaction: Damas. L'avion était prêt, la levée d'écran imminente et cela se passait le 5 ianvier.

L'échange n'a pas eu lien. Le ministre de l'intérieur, en plaidant les inévitables réactions de la base policière face à la libération de l'assassin d'un des leurs, y est-il pour quelque chose? Ou plutôt les ravisseurs, mécontents de tractations menées en dehors d'eux, auprès de leurs protecteurs syriens et iraniens, n'auraient-ils pas changé d'avis à la dernière minute? Cette seconde hypothèse est la plus vraisemblable. En attendant les spécialistes s'accordent pour attribuer à cet échec aggravant une situation confuse déjà alimentée par les multiples émissaires de M. Dumas - la reprise des attentats, à Paris, en

**EDWY PLENEL.** 



arrêté sans résistance par des polidu 8 août 1978. Ils étaient prêts à ciers en faction dans la rue devant le bureau de l'OLP. faire « le sacrifice de leur vie pour la cause palestinienne ».

Appartenant au Front du refus d'Abou Nidal – la tendance dure du mouvement palestinien en guerre ouverte contre Yasser Arafat et ses partisans, - ils s'étaient définis, partisais, — las sétatent definis, après leur arrestation, comme - des soldats engagés dans une lutte sans merci, tenus, à ce titre, d'exécuter des ordres reçus, comme révolutionnaires et non comme terroristes ».

Le ressort politique de leur action faisait aucun doute. Ils avaient agi - par conviction politique et par patriotisme (...) pour lutter à la fois contre le sionisme, l'impérialisme, les réactionnaires arabes et palestiniens partout où ils se trou-vent dans le monde ».

Le 8 août 1978, les deux hommes avaient agi, comme des kamikazes. N'ayant eu aucune difficulté à pénétrer dans les locaux de l'OLP, boule-vard Haussmann à Paris-8°, où Husni Hatem était connu. ils avaient presque aussitôt ouvert le feu en direction d'Ezzedine Kalak et de trois de ses collaborateurs réfugiés dans un bureau où, de plus, ils lancèrent deux grenades. Ezzedine Kalak succomba aussitöt puis, plus tard, lors de son transfert à l'hôpital, un de ses proches, Adnam Hammad, mourait à son tour. Vingt-deux desille functions de l'acceptant douilles furent retrouvées sur place. Assad Kaved fut aussitôt maîtrisé

par d'autres Palestiniens présents

sur les lieux, et Husni Hatem fut

tuer du passé des deux hommes se résume à ceci : originaire de Jordanie, Assad Kayed avait été élevé au Koweft. Après quelques années passées à Londres et un stage de « formation politique » en Irak, il était arrivé en France, en mars 1978, pour faire des études d'architecture. Husni Hatem, né en Cisjordanie, avait été élevé à Naplouse. Bachelier, il aurait fait des études d'ingénieur en mécanique en Turquie.

Au cours de leur procès, les deux

terroristes avaient fait à la question :

Où étes-vous nés? » Cette brève réponse : « En Palestine. »

Ce qu'on avait pu alors reconsti-tuer du passé des deux hommes se

physique au centre universitaire de Jussieu à Paris. En juin 1978, peu de temps avant l'amentat, Husni Hatem avait été Pattentat, Husm Francu Annsour », sollicité par un certain « Mansour », membre du Fatah, affirmant appartenir, au dire d'Hatem, au cons révolutionnaire d'Abou Nidal, et qui lui remit deux pistolets automati-ques, des munitions et des grenades. Le 2 août, ce « Mansour », qui n'a jamais pu être identifié, avait mis en relation Husni Hatem et Assad Kayed, en leur donnant l'ordre d'éliminer Ezzedine Kalak. La consigne était d'exécuter le représentant du traître Arafat », sans faire de vic-

times françaises et sans résister.

#### **SELON SON AVOCAT**

#### « Aucune preuve décisive » n'a été retenue contre Christine Villemin

M. Jean-Michel Lambert, juge d'instruction à Epinal, a notifié, jeudi 20 février, à Christine Villemin, toujours inculpée de l'assassi-nat de son fils Grégory, les conciusions des examens médicopsychologiques auxquels celle-ci a été soumise et les résultats d'une série d'expertises (écriture, acoustique, moulages de pueus et de chans-sures féminines, « mouchard » du car que conduisait le fils d'une voi-sine des Villemin).

Me Thierry Moser, l'un des défenseurs des époux Villemin, a déclaré : • Depuis que j'assume la défense de Christine Villemin, j'al l'impression nieur en mécanique en Turquie, avant de s'installer en France, en 1976, pour préparer une maîtrise de d'assister à la construction métho-dique d'une effroyable erreur judi-ciaire. Cependant, un coup d'arrêt à cette situation a été donné, semblet-il, aujourd'hui (...). - « On ne distingue aucune preuve décisive, aucun mobile cohérent et, bien mieux, une expertise objective dont le SRPJ attendait beaucoup semble établir l'impossibilité matérielle pour Christine Villemin d'avoir commis le crime », a-t-il ajouté, faisant allusion à l'expertise du « mou-chard ». Celui-ci indique en effet que le moteur du véhicule a été arrêté à 17 h 32 et non 17 h 37 comme un premier examen l'avait indiqué. En conséquence, le laps de temps dont Christine Villemin a pu disposer pour se rendre à Docelles, de l'accident.

ià où Grégory fut jeté dans la Vologne, est réduit de cinq minutes, et cette possibilité est donc rendue plus difficile.

Selon l'avocat, « il se pourrait qu'une décision du juge [non-lieu ou renvoi de l'inculpée devant les assises] intervienne à la fin du mois d'avril ». Me Moser a en outre indiqué que sa cliente avait terminé un livre racontant l'affaire Grégory telle qu'elle l'avait vécue.

#### **FAITS DIVERS**

#### **18 MARINS FRANÇAIS** DISPARUS **AU LARGE DE L'ÉCOSSE**

Un chalutier français immatriculé d Dieppe le Snekkar Artic a fait naufrage dans la nuit du 20 au 21 février a quelques 500 km à l'ouest des îles Hébrides an nord de l'Écosse. Vendredi en fin de matinée, 18 marins étaient portés disparus (dont un d'un chalutier de Boulogne venu à son secours). Neuf membres d'équipage qui avaient pris place à bord d'un canot de sauvetage ont été recueillis.

On ignorait toujours le 21 février en fin de matinée les causes précises

#### JOURNAL D'UN AMATEUR, par Philippe Boucher

'HOTE encombrant que le président de la République a donné à la France s'y trouve si bien qu'il veut y demeurer. L'avocat de M. Jean-Claude Duvalier a même affirmé avec un grand sérieux que l'ancien dictateur d'Haîtì entendait y reprendre des études. Des études touchant à l'histoire des droits de l'homme, peut-être ?

Ce M. Duvalier, c'est une aubaine pour l'électorat de M. Le Pan. (L'électorat, n'estce pas, et non pas son champion, puisque celui-ci reçoit depuis quelque temps, de la part des tribunaux, une giclée de certificats d'antiracisme.) Grâce à «Baby Doc», il est possible de dire du mal d'un Noir au nom des droits de l'homme, L'actualité fait parfois montre d'un humour grinçant. Il a positant une boone bouille cet encore

ieuna homme. On peine à croire qu'il s'est rendu corpeble de tortes les vilenies qu'on lui impute ainsi qu'à ses proches et à ses sbires. Entre autres une manière définitive de se défaire de ses opposants. Quoi d'étonnant à cela? Pourquoi faudrait-il que les dictateurs aient des gueules de dictateurs ? C'est Hitler qui a faussé le ieu en le rendant vrai. Parmi tous ceux de ses pareils dont l'histoire nous a légué les traits, il est l'un des

très rares qui avaient le physique de l'emploi, organe vocal compris. Et encore vantait-on ses tendresses domestiques ! Il reste que le séjour de M. Duvalier en France, cela fait passablement désordre. D'autant plus que le poids de la décision prise par l'Etat pèse sur des particuliers. Et dans quelles conditions ! Sur un hôtelier de Tal-

loires qui se serait bien passé d'une publicité d'aussi mauvais aloi. Serait-on en guerre que la réquisition uisse toucher un commerçant aussi sévèrement qu'un billet de logement contraignait les protestants à héberger les dragons du roi ? Deviendrait-on geôlier sur l'ordre de la République? Voilà un hôtelier dont il est facile de deviner ce que ne sera pas son bulle-

tin de vote dans trois semaines. La République ne manque pourtant pas de châteaux pour acqueillir ses invités, y compris ceux qui usurpent une hospitalité donnée provisoirement et à contrecceur. Elle en a même tent qu'elle se ruine à les entretenir, devant faire face à des problèmes de toitures aussi couramment qu'un hobereau dans la débine.

Nombre de ces bâtisses nationales sont inoccupées, ce qui est, nul ne l'ignore, très néfaste. Il y aurait là une belle occasion d'aérer les murs et le mobilier tout en rendant ement privé à sa vocation natu-

A défaut de Rambouillet, que M. Giscard d'Estaing se réservait (1), Vizille et son châ-teau sont là, à deux heures de voiture de Talloires. Le président de la République céderait volontiers à M. Duvalier cette résidence d'été où il ne met jamais les pieds, pas plus que ne le firent ses prédecesseurs depuis des lustres, à l'exception de René Coty, qui y séjourna plusieur fois.

Comme la région est, paraît-il, infestée de serpents, encore que peu de venimeux, il s'en trouvera peut-être un pour faire mentir le méchant quatrain de Voltaire sur son ennemi le critique Fréron :

L'autra jour au fond d'un vallon. Un serpent piqua Jean Fréron (2) Que pensez-vous qu'il arriva ? Ce fut le serpent qui creve.

🟲 ELA étant, le droit d'asile ne poserait pas de problèmes moreux, mais seu-lement d'opportunité politique, s'il ne devait bénéficier ou'à d'irréprochables prix de vertu. Lorsqu'en 1918 la reine Wilhelmine des Pays-Bas permet à Guillaume II, défait par les Alliés, de se réfugier dans son royaume (où il ne mourra que le 4 juin 1941), elle scandalise l'Europe, mais elle exerce le droit d'asile. Sans qu'il soit possible de mettre en doute ce que sont ses sympathies.

On le verra bien lorsqu'en 1940 elle s'exiiera en Grande-Bretagne pour mettre hors d'atteinte du Führer le gouvernement légitime et légal de la Hollande dont elle était le signe. Elle montrera tout autant son caractère lorsque, en 1948, âgée de soixante-huit ans, elle renoncera à sa couronne au profit de sa fille Juliana... qui l'imitera en 1980, à l'âge de soixante et onze ans, au profit de sa fille Beatrix. Il v a plaisir à donner un coup de chapeau à cette monarchie exemplaire, terre d'asile des huguenots persécutés, au moment où la reine Beatrix vient de passer par la France pour y inaugurer une exposition du Maurit-

Revenons à un hôte moins désiré. Les pays qui refusent d'accueillir M. Duvalier. tous plus exemplaires les uns que les autres. sanctionnent davantage le vaincu qu'ils ne jugent le coupable. Si «Baby Doc» avait maté les révoltes, ou plus simplement s'il n'avait pas été lâché par les Etats-Unis, il serait resté un chef d'Etat entouré de ce qu'il faut d'ambassadeurs accrédités auprès de lui nour donner l'illusion d'une reconnaissance morale de son régime. N'est-ce pas la loi commune ?

Washington faisant maintenant valoir que Duvalier ne peut pas entrer sur le territoire américain parce qu'il n'est plus titulaire d'un passeport diplomatique, c'est plus qu'à l'ordinaire demander au droit de justifier l'hypocrisie. Le procédé n'est pas brillant.

Hôtes

A grande différence entre Guillaume II et

nombre des morts, à peine la

méthode. En les lançant dans la guerre étran-

gère, l'empereur d'Allemagne a tué plus de ses compatriotes que Duvalier des siens.

Mais la guerre couvrait les crimes. Duvalier

n'a pas cette excuse puisqu'il n'avait

dévoue. A la fin de la seconde guerre mon-

diale, Franco accueillit en Espagne les

échappés de Vichy, Abel Bonnard et quelques

autres. C'était bien le moins. La famille.

Encore qu'il livra Laval, exécuté dans les

Mais, à présent, même les régimes dicta-

toriaux veulent avoir bon visage au dehors.

Reieter Duvalier, c'est, a contrario, se décer-

ner sans mal un « certificat de droits de

l'homme ». Il ne faut pas recharcher plus loin

la cause des refus indignés émanant d'ici et

de là à la suggestion d'accorder l'hospitalité à «Baby Doc». Ce n'est évidemment ni le

poids moral ni la puissance diplomatique des

nouveaux (?) dirigeants d'Haiti qui peuvent

expliquer ce refus. Pas davantage l'importance économique de ce malheureux pays. parmi les plus démunis de la planète. En se

faisant ainsi éconduire, Duvalier rend à ses

pairs ou à ses imitateurs l'effarant service de

Ve-t-il falloir que se sacrifient les quelques

rares pays fréquentables en fait de droits de

les faire paraître meilleurs qu'ils ne sont.

Il va pourtant bien falloir que quelqu'un se

d'ennemi que son peuple.

conditions que l'en sait.

Duvalier, ce n'est assurément pas le

lité, celle qu'offre la loi de 1838 sur les internements psychatriques (c Journal d'un amateur » du 8 février) a suscité les réactions que l'on pouvait attendre. Parmi ceux qui ont écrit, les praticiens la vantent, les usagers la vitupèrent. Aujourd'hui chargé des retraités au sein du

l'homme ? Ce ne serait pas le moindre para-

doxe de cette équipée que de voir les pays

œuvrant pour les droits de l'homme protéger

ceux qui les foulent. Mais c'est peut-être

ANS un tout autre registre d'hospita-

jusqu'à cette extrémité qu'il faut les pousser.

syndicat CGT, M. Louis Capitaine, de Paris, fait état d'une lettre à M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat aux personnes âgées, restée sans réponse depuis le 15 janvier. « Aprèsnous, écrivait pourtant M. Capitaine. la Caisse nationale de sécurité sociale avait vieillards n'avaient pas leur place dans les hôpitaux psychiatriques où ils étaient placés. le plus souvent sous la fausse formule « volontaire ». Il s'agit en fait d'une mise € sous la sauvegarde de iustice. >

M. André Bouchet, polytechnicien demeurant en Suisse, rappelle que l'abrogation de la loi avait déjà été promise par M. Poniatowski, « qui n'en fit rien, et aucun de ses successeurs socialistes ou communistes n'a reons ce projet ».

Deux aventures vécues, enfin : d'abord celle que rapporte M. Jean Larcebeau, lecteur des Pyrénées-Atlantiques, dont le fils, accusé d'obscurs délits de recel, s'est finalement retrouvé à l'hôpital psychiatrique alors qu'il réclamait qu'on le juge.

Une autre, plus extravagante encore, dont le héros tout involontaire fut M. Jean-Pierre Ponthus, professeur de lettres au lycée de Valognes, dans le département de la Manche\_

M. Ponthus emprunte à la bibliothèque de la viile des ouvrages d'histoire locale ayant trait notamment à la période de l'Occupation. Mais v avant relevé des affirmations particulièrement mensongères ou lacunaires, il mentionne en marge ses observations ou ses rec-

Sur clainte de la mairie, relavée par le parquet, une instruction est ouverte et le fautif est inculpé le 12 novembre 1985 de « dégradations volontaires d'objets destinés à l'utilité publique ». Jusque là... On peut en effet soutenir que la méthode choisie pour rétablir des faits était efficace mais malheureuse. Peine encourue, 500 francs à 30 000 francs

La suite est... foile. Le magistrat instructeur décide de commettre deux experts psychiatres. Exemple des questions pos « Pourquoi vous intéressez-vous à une période où vous n'étiez même pas né ? » — « Avez-vous une préférence pour l'un de vos parents ? » Et enfin cette perle : « Vous sentez-vous mythomane ou paranoïaque ? > Comme il fut répondu que non, le médecin répliqua : « Je me demande si vous n'êtes pas un paranolaque inconscient. > Tout cela pour avoir voulu rappeler qu'il ne fallait pas gommer le pétainisme des livres d'histoire.

(1) Ainsi qu'il s'y était résolu en 1978, si la gauche avait gagné les législatives. Curieux choix que celui d'un château où Charles X abdiqua sa ronne, le 2 août 1830.

(2) - Jean - ? Ses vrais prénoms étaient Elie-Catherine. Le texte exact de ce quatrain n'est pas garanti. Il n'est pas cité par Jean Orieux dans sa biographie de Voltaire qui consacre pourtant de longs passages à Fréron.

# culture

#### THÉATRE ET CINÉMA A BERLIN-OUEST

#### Le mur des paroles

Froid février sur Berlin-Ouest, on glisse un peu sur la neige tassée. Le Festival du cinéma occupe une dizaine de salles. L'organisation ron ronne, pondérée mais efficace. Des jeunes gens bien élevés filtrent les ayants droit. Cette fermeté désinvolte fait partie du charme berlinois.

Cependant, les projections du film de Reinhard Hauff, Stammheim, ont en lieu sous surveillance policière par crainte de manifestations, comme il y en avait eu à Ham-bourg (le Monde du 12 février). D'ailleurs la première séance s'est passée dans les relents de boules puantes. Lancées par qui? Pour quoi? Les Allemands de tout age sont hypersensibilisés à ce procès de Baader dans la prison modèle... Leurs réactions dépassent ce que montre le film ; affrontements brefs, sans merci, entre les représentants de l'Etat et les intellectuels révoltés qui sont passés à l'acte, à qui ne

reste plus qu'une parole sans effet. Baader, Ulrike Meinhoff et leurs compagnons parient pour sauvegarder le sens de leurs actes, pour ne pas céder. Ils parient jusqu'à la mort sans espoir de convaincre ceux qui, en face, disent les paroles de la loi, sans espoir de la faire admettre. Deux groupes d'hommes enfermés dans leurs paroles, à l'intérieur de la même prison : une situation de tragédie. Le film n'est pas un documentaire, il reprend, concentre, mêle des rapports du procès, des lettres, en un scénario, joué par des acteurs qui savent en quelques répliques poser un personnage dans son espace. Des acteurs immenses qui jettent dans leur rôle leurs réactions d'Alle-

Stammheim a été - avec bien entendu Ginger et Fred, présenté hors compétition - l'événement des premiers jours d'un festival où la palme du ridicule pourrait être attribuée à Liliana Cavanni pour Inferno berlinese, suivi de près par Caravaggio, méli-mélo-chromo-pompeux de Derek Jarman. Il y avait heureuse-ment autre chose à Berlin — autre chose que le pesant burlesque de Jacques Rouffio (Mon beau-frère a tue ma sœur)... Il y avait des films à toute heure du jour, et le soir, à Berlin, il y a toujours du théâtre.

On peut voir à la Freie Volksbühne l'une des dernières pièces de Frank Wedekind, mise en scène par connue que Lulu, elle en est la sœur aventureuse, le restet inversé. Fanziska, fille bien née, laisse amant et enfant pour vivre des expériences. En compagnie d'un pygmalion dépravé, elle se déguise en homme, court les bordels, épouse une femme, s'attache à un bellatre au long de sketches plutôt burlesques, même si, au bout, il y a la solitude. La pièce, « mystère moderne » selon Wedekind, est une fantaisie de cabaret. Il y raillait l'intelligentsia à la mode et les modes de l'époque : 1912. Neuenfels, aujourd'hui, sur le très grand plateau de la Freie Volksbūhne, aligne une succession de tableaux qui prennent à rebrousse-poil, distordent, les valeurs et les tics culturels. Le spectacle est une revue musicale à multiples références soulignées par les décors, qui vont de l'expressionnisme au kitsch médiéval en passant par le mythe ménager des annnées 50.La blanche cuisinelaboratoire.

Ce déploiement ronflant semble là pour cacher des vides. La pièce n'est pas à la hauteur des ambitions de Neuenfels. Le personnage de Franziska a du punch, Elisabeth Trissenaar mène le jeu, fonce, bouscule, piétine, détruit. Les yeux ouverts, le rire au corps, elle cherche

Les mots qui séparent, la solitude des amants et des révoltés, les images

du désarroi, courent les scènes et les écrans à Berlin-Ouest où a commencé le Festival du cinéma.

la liberté, la vérité de ses relations avec le monde, avec les hommes. Ou'une femme mêne cette quête

sans fin était subversif en 1912. Ce n'est plus le cas, mais les dissonances demeurent. La même histoire se répète même si au bout. aujourd'hui, c'est l'homme qui connaît la solitude. Dans sa dernière pièce, la Guide touristique, mise en scène à la Schaubühne par Luc Bondy, Botho Strauss raconte, en sèches séquences irrégulières, une impossible union. Cela commence dans un paysage dénudé, jaune soleil : la Grèce Bruno Ganz, professeur d'âge mûr, assez alcoolique, y passe ses vacances comme c'est la mode chez les intellectuels allemands. Il pense remonter aux sources de sa culture, rencontre une jeune guide allemande - Korinna Kirchhoff - dont il devient fou amoureux. Mi-professeur Unrat mipygmalion, il essaie de retenir sa Galatée trop indépendante. Il l'emmène dans une sorte de case complètement isolée, au flanc d'une montagne et dont les murs s'illuminent à chaque fois qu'ils font l'amour – c'est à dire à chaque séquence, mais à chaque fois l'illumination se réduit en temps et en intensité

L'humour sardonique de Botho Strauss, plus la perversité nonchalante de Luc Bondy, plus la rare qualité de pudeur et de sensibilité des comédiens, justifient cette histoire qui frise la complaisance boulevardière, dont la chance est d'être donnée à la Schaubühne, d'être portée par le prestige du théâtre, simprésence des acteurs, le poids de leur vie, la tension de l'instant, sont des atouts irremplaçables. Evidence flagrante quand on voit le film d'Ingemo Engström, la Fuite vers le Nord, d'après le livre de Klaus Mann: Johanna fuit le nazisme. Ses compagnons de résistance sont à d'abord se réfugie en Finlande chez une amie très chère. Elle se laisse bercer par la calme ignorance de la famille, par la passion du fils. Pour l'arracher à ses souvenirs, la retenir près de lui, il l'emmène vers le Nord. à travers la solitude de la forêt. D'auberge en auberge, eux aussi font l'amour. Dès que l'on aperçoit une maison de bois, on sait que ca va recommencer. Et si les caresses saphiques de Johanna et de son amie sont montrées de façon pudique, il n'en va pas de même des exploits hétérosexuels.

Le sexe comme fuite, quand on n'a rien à se dire. Et quand vient la lassitude, on n'a toujours rien à se dire. Constat désabusé qui rejoint celui de Botho Strauss. Mais le film est académiquement ennuyeux, malgré Katharina Thalbach, qui est pourtant une comédienne troublante, étrangement forte - on l'a vue dans les Anges de fer, de

**POUR SALLES VOIR LIGNES PROGRAMMES** 

Thomas Brasch. Sur scène, quelque chose de sa force serait passé. Ici, elle fait partie du décor, elle est neu-

Plus émouvante est l'héroine de l'Heure de l'étoile, film de la Brésilienne Suzana Amaral: une fille arrive de sa campagne. Elle est pauvre, pas jolie, pas trop propre, elle est inadaptée. Tout le monde est sympathique avec elle, mais elle n'arrive pas à suivre. Secrétaire, elle torchonne les lettres qu'elle tape avec un doigt. A la recherche d'un amoureux, elle rencontre un paysan moins déboussolé qu'elle, un godelureau brillantiné. Il rêve de devenir député pour faire des discours et s'offrir toutes les dents en or. Il la traîne comme un boulet, faute de mieux, jusqu'au jour où il se laisse séduire par une collègue paumée, elle aussi, dans le genre déluré, incapable de penser plus loin que l'instant, et qui passe d'un homme à l'autre en attendant mieux. En fait, elle n'est pas méchante, personne n'est méchant avec la pauvre héroïne. On la traite comme un animal pitoyable, affectueux, mais parfois encombrant. Elle ne sait rien dire, et qui cherche à savoir? La description d'un lent enlisement dans la doucereuse indifférence est cruellement belle.

Le thème de l'incommunicabilité reparaît, bizarre retour à des interdits où le milieu social passe par le langage. Franziska bourgeoise anticonformiste et les bourgeois conformistes, le professeur quinquagénaire et la jeune guide touristique, la militante antinazie et le hobereau finlandais (pourtant sympathisant), la paysanne brésilienne et les cariocas, malgré leur désir de s'épauler ne parviennent pas à se joindre, à s'entendre. Comme à Stammhein, entre les représentants de l'Etat et ceux de la révolte, s'élève le mur des

COLETTE GODARD.

Jean Rault et Yves Guillot

A deux pas de la Nation, au bout d'une impasse, dans un beau

local débouchant sur une cour intérieure, Claudine Brequet a eu la

bonne idée, voici deux ans, d'installer une galerie où, en alternance

avec des peintres et des sculpteurs, elle présente épisodiquement

de jeunes photographes français ou étrangers, peu connus du

public. Les portraits de Jean Rault, ancien peintre, dont c'est la

première exposition, voisinent avec les prises de vue d'Yves Guillot.

personnage énigmatique, souvent coiffé d'un chapeau, qui peaufine

d'indices, d'angoisse et de mystère. Des gants posés sur une table

à côté d'un trousseau de clés, des futaies réverbérées dans un car-

reau et des paysages d'intérieur ou citadins se confrontent à

ombres, d'une lumière obscurcie qui tamise, ébranle et troue. Mais

il v a aussi dans ce regard une puissance de pénétration qui irrite.

cogne et meurtrit le réel. Yves Guillot objective jusqu'à la fixation

ce qu'il voit. Une feuille, un pan de façade, l'épave d'une voiture ou

un chien, dont le pelage se confond avec les marques du pavement.

racontent des histoires, dont il appartient au regardeur de tracer la

diluer les formes, de suggérer des énigmes inconscientes derrière la

trop rassurante apparence du banal. Entre le roman noir et le « fine

Il y a de l'humour aussi et de la sauvagerie dans sa facon de

l'inquiétante perception des objets (couteaux, ours en peluche), d

Il règne dans ses images une atmosphère, un climat évocateur

allègrement dans la vie sa silhouette de deuxième coutea

NOTE

**PHOTO** 

#### «LARGO DESOLATO», de Vaclav Havel

#### La solitude particulière des dissidents de l'Est qui sortent de prison

Toutes les personnes que préoccupent les actes des réfractaires des Républiques de l'Est se doivent d'aller écouter la nouvelle pièce du Tchécoslovaque Vaclav Havel, Largo desolato.

Cette pièce nous apporte, de première main, un témoignage sur des choses que nous ne savions pas encore. En particulier sur la vie qui est faite aux dissidents une fois qu'ils sont sortis de prison, ou revenus, comme dit Havel, de

Ce qui est le cas de Havel.

Au début des années 60, les pièces de Vaclav Havel, qui n'avait pas trente ans alors, étaient très aimées en Tchécoslovaquie comme ailleurs. A Paris et à Strasbourg, par exemple, André-Louis Perinetti en avait monté trois.

Mais, à la suite du « printemps de Prague », et des répressions de 1968, Havel signe manifestes sur lettres ouvertes. De 1975 à 1979, il est emprisonné une première fois neuf mois, une deuxième fois quinze jours. Entre-temps, il est assigné à résidence.

Il est alors signataire de la charte 77 et fondateur su Comité de défense des personnes injustement poursuivies. Arrêté de nouveau le 29 mai 1979, jugé les 23 et 24 octobre, il est condamné à quatre ans et six mois de prison.

Gravement malade, il est mis en liberté conditionnelle en janvier 1983. Il vit maintenant à Prague, ou près de Trutnova, à la

frontière de la Pologne. Il n'est ni publié ni joué dans son pays.

Mais il écrit. Entre autres choses cette pièce, Largo desolato, présentée aujourd'hui à Paris par Stephan Meldegg, qui était allé rencontrer Havel chez lui en mars 1985.

C'est donc la description des faits et gestes et des pensées d'un écrivain renvoyé chez lui après avoir été incarcéré. Havel le montre - se montre? - comme un homme très diminué. Physiquement et moralement, il n'a pas pu se remettre de ce qu'il a subi « làbas ». Sur un incessant qui-vive, il guette les pas dans l'escalier, les frôlements derrière la porte. Il se bourre de tranquillisants, et d'alcool. Il ne trouve pas le courage de sortir de chez lui, craignant qu'« ils » ne surviennent en son absence, et que cela ne complique tout.

Le pire, c'est sa solitude, ou plus exactement la méfiance qui l'entoure. Ses camarades de dissidence, qui n'ont pas été arrêtés comme lui, lui reprochent très vivement d'avoir à présent cessé le combat. Ils ne lui font plus confiance, ils ne le lui envoient pas dire. Une femme, qui semble être son épouse, c'est la même chose : elle le traite carrément de lâche. Elle ne l'assiste pas dans ses crises de découragement, lorsqu'il le lui demande : elle va au cinéma ou au bal avec un

Il y a une femme, qui est là souvent, qui est amoureuse de lui, mais celle-ci ne demande que d'être aimée, elle paraît ne pas se soucier du tout du destin politique de cet homme, et c'est là une forme de solitude presque plus pénible que les autres.

#### Le malentendu

nouveaux accusateurs, et à ces nouveaux « sourds », il se présente de temps à autre, chez l'écrivain, des ouvriers de bonne volonté, inconscients, qui font comme s'il pouvait continuer de lutter, d'ailleurs plutôt cour> eux ou'<avec> eux : ils lui remettent papier, carbone, enve-loppes, et documents, qui lui per-mettraient, à lui, de faire tout le boulot. Ou bien c'est une jeune étudiante, qui vient chercher chez cet homme célèbre encouragements conseils, peut-être un peu plus...

Le malentendu est si entier, entre le dissident libéré et son entourage, que notre écrivain, à plusieurs reprises, cède à l'espoir d'être emprisonné de nouveau, déporté de nouveau, afin de pouvoir souffier. Il va même jusqu'à implorer à genoux, sa valise déjà préparée, deux policiers de l'emmener, mais là, nous frôlons la comédie énorme, un certain guignol, qui est sans cesse sous-jacent, tout au long de cette pièce.

Ce comique sous-iacent, de même que des procédés de dialogue absurde par moments, un peu à la Ionesco, font planer une ambivalence, qui ajoute à la force de la pièce. Ce n'est pas « le théâtre dans le théâtre», comme chez Pirandello et tant d'autres, ce serait plutôt «le théâtre hors le théâtre, puisque Vaclav Havel fait voir et entendre, admirablement, un écrivain dissident que les années d'incarcération et les épreuves de la libération rendent tout à fait incapable d'écrire, et cela il l'accomplit en écrivant, justement, une comédie excellente, forte, vivante, affreuse, comique, d'une totale absurdité mais d'une totale sincérité, et qui a valeur d'informa-

Les acteurs sont tous très bons : Stephan Meldegg (l'écrivain). Lucienne Hamon (son épouse), Bernard Meunier (ami du couple). Evelyne Dress (l'amoureuse), Sophie Arthur (une étudiante), Gilbert Bahon et Michel Such (deux ouvriers), Jean-François Prévand (un ancien camarade de lutte, pas content). Alain Goison et Maurice Travail (deux policiers).

Il faut aller voir Largo desolato. Une autre qualité de cette pièce est qu'elle donne, sans parti pris, des indications de détail sur la vie de fait que les couleurs tempérées et Face à ces nouveaux juges, à ces très sensibles du « paysage » confirment la vérité plus noire des figures de premier plan.

MICHEL COURNOT.

★ Théâtre La Bruyère, 21 heures.

40 dernières avant le départ en tournée

THÉÂTRE DU SOLEIL L'HISTOIRE TERRIBLE MAIS INACHEVÉE DE NORODOM SIHANOUK Roi du Cambodge



VO : GAUMONT COLISÉE - GAUMONT LES HALLES - MONTPARNASSE BIENVENUE - LA PAGODE SAINT-GERMAIN VILLAGE - SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS - 14 JUILLET BEAUGRENELLE - 14 JUILLET BASTILLE L'ESCURIAL PANORAMA - OLYMPIC ENTREPOT . VF : GAUMONT OPÈRA



L'am



parter par les yeux de gelation sonre pour se détacher à sommer et l'aire partager un general pour transmettre kist Assonnel qu'il éprouve Hegate a are joune femme sans phili ... p. seder vraiment, tels parent des chèmes service dermer film de Rayport Denarden Line femme en 477137

Tiedum, et apoueilli lors de sa preciation a Cannes. Departion, gel of a passographe français le plu toucture de sa génération, a fariant file douloureusement da entit de faits de son film qu'il frattant une étape périlleuse manuare cour la première fois le as qui ser une le document de la (52-1 fur stylo-caméra qui

gere in the sensations, des gres " les bouts de percep- drait «p

Opalka, so

nosolog

journal i

nario et

penser d

onvirge l

pour ton

et de la f

rade tob

2 prise

essentiel.

du déar

tion et

Les grar

de Tours e

mier milik

million or

l'éclairche

A court on

il répond q

versible. A

cours de

рен а реп

port, the re-

bres plus

S estampen

ressurgir c

vagues qui

Comm

Le lentre de création comtempo-- en organisant la preajente à c de blanc s nate torrispertive consecrée en fance à four en Opalka, montre sur lesque ter dur le deut peut venir de la CB SC SCIV mat : 10 Paris, Démonstrate contract of eguete car l'elenade compte ance en 1931, alors peindre bi

ioun auprès des mentante et des principaux arkarum medanier. La rate at tra ant sangulière, qui ne diferri et et tout d'abord la Ladmiration sur-🔑 🚉 brouhaha du ver-Bigg - - Vattouse agacée lan-🙏 😑 toujours pareil ! " Rose to the territor sa manyaise matter - F Curignait du menton les

laborite Transaiste ou concep-aele nations et ambign de tous les 195 i-l'infint . Or, s'il and the second on ne peut acres-Opalka, c'est bien ಆ ಪ್ರಕ್ಷಣಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ e: un ans, en effet, il man a common de ne plus jouer à

ante de resouvertes de chiffres

removes. ... ic. cumaises. Agace-

ten legatione, eile flairait le true,

suffisant. magnétor noncant à b

ites par le Groupe Théatral ion sous la direction de Mo 93 BOBIGNY - 18 FE 48.31.11.45, 3 FNAC 6



opëra-ballet conte pour a texte d'Andi chorégraphic musique Fra

JUSQU .

art », Yves Guillot se crée une place singulière, en accord avec sa duel de la b peinture Polic prétention qui le personnalité. Quant aux portraits de Jean Rault, tous pris de face DE HÉLÈNE CIXOUS les docume neduration à aligner le evant un mur nu, ils sont sans surprise, dérangeants et parfaitetion physiq côté de che Les portes seront fermées dès le début du spectacle ile conscier sieusement du monde ment maîtrisés, pas toujours bien tirés, mais en harmonie avec la 12 gauche à droite en CARTOUCHERIE 43.74.24.08 tographiqu Comerciant 1. Il inaugurait son En alternance 1re et 2eme partie moment de détails. Et PATRICK ROEGIERS. sans signature, \* Yves Guillot, Pillages, et Jean Rault. Unes, porte-folio de mort peut signer tres de cette longue série qu'il douze photographies présenté à l'Espace Claudine-Breguet, 10, passage Turquetil, 75011 Paris, jusqu'au 22 février. aciement au fil des

PACINO REVOLUTION "Formidable!" "C'est beau, c'est gigantesque"

"Un grand moment d'émotion"

"Un chef-d'œuvre. Un film total, qui vous empoigne de la première à la demière image<sup>3</sup>

EVENENTE DO JESTA DE L'ANNE DE L'ANN MODULETION OTHERS WIT Un Film de HUGH HUDIGE AL PACINO REVOLUTION NOTIONA MININE

DOCHE 21,h 100- - PRESSE UNANIME L'ECORNIFLEUR « Ce spectacle fera rire. » LE MONDE

O \*, de Vaclav Havel

# e des dissidents de l'Eq t de prison

Le - promotion and a color, to

Sport quite the land of the la

men en annager a group of

de deux poles de sous fres

grand and a constant

dent trut a a tracareole d'ant

Cela : an en cental B

enent, une artede excellent for

totale internet mais d'un me

sincernie, et au a valeur d'ufer

Les actions on the fight

Stoffen Meilige eleeman

Luciar and an expression in

mand Malaret Jam. de couple. Fe

Bahan Mara Such ifen

Devetions . Joint François Print

company of the Greek a Marie

Il faut a let lett Largo desdes

End unter qualite de cette paces

ស្នើស ខេត្ត ស្រាស់ ស្រាស់

tous in the date to pays them.

fant que les constitutes constitutes et

කෙනේ යට හා අතුරුදු මහස එය මුණු

MICHEL COURNOT.

Trava. deux reneums

wegas lices; a: er son toke

- FC - 2 - Core - Cit - & Core - Cit Carbone de la company de la co L Entre autres ice. Large descan Meldege, cui homme de ente encourage encourage encouragement. augourd'hu; j

description des le distribution des la colon de la col description des re Have to mon-: ? + comme un zinne Physiquemat ganger be 48万名 S. S. S. A. La. essant qui-vive. L and escaler es ite is porte I, se austiliannis, et

de dialege ಭರ್ಷ ಕರ್ಮ ನೀರುಗಳು TOPLICE CAN - TATES UN POR e cher ill crai-Longono, of Diaper une to m Sur Kaneni en iener, and a date a la force è ಸರಕ ರಮ್ಮ ಕರ ಮ<u>ಗ್</u>ಯprèse de la partie thatek. in the transfer from sa somitade, ou et tant e ... es setan plan. theatre in theatre inc ia méfaince qui marades de cissiadm - un what & pas eté arrêtes מפרונ ביים ביים ביים ליות בולת reprochent tres et les ettenne Ce la liberature

à present cessé ue iu: font pius de lus cavesant ume. Qui semble , c'est la même ile camément de ministe par dame écouragement. omianda i elle va חם ששים מיכב שב

ne, qui est là 2004 worense de lei, : demande que THE REPORT OF THE i Jenin pennque en c'ent la une it presque pius 176%

ntendu

taun jugas u car - très ser it i du conservate alle raps, on a ces now. 🖟 Se présente de 🖯 de premient un en l'écrique, des - valuete, impanto mma sid paswad

🛊 The Line III. Stravers, II Sens. d'aditeurs plotèt dernières avant le depart ce lungues

THEATRE DU SOLEIL

ISTOIRE TERRIBLE LAIS INACHEVÉE ORODOM SIHANOUK

DE HÉLÈNE CIXQUE des servet fermées dès le verut du lieutair. CARTOUCHERIE 43.74.24.08 n alternance In et 2== partie



- MONTPARNASSE BIENVENUE - LA PAGODE 14 ARLET BEAUGRENELLE - 14 JUILLET BASTILE TREPOT & VF : GAUMONT OPER!



THE POUR LA MISEE

**LIVRES** 

#### L'amour raté de Depardon



Parler par les yeux de quelqu'un, écrire pour se détacher de soi-même et faire partager un moment de vie pour transmettre le désir obsessionnel qu'il éprouve à l'égard d'une jeune femme sans jamais la posséder vraiment, tels pouvaient se résumer les thèmes pouvaient et se résumer les thèmes pouvaient du desire files de Best majeurs du dernier film de Raymond Depardon Une femme en

Tièdement accueilli lors de sa présentation à Cannes, Depardon, qui est le photographe français le plus touchant de sa génération, a d'autant plus douloureusement dû sentir les ratés de son film qu'il franchissait une étape périlleuse en sautant pour la première fois le pas qui sépare le document de la fiction.

Usant d'un stylo-caméra qui coche au vol des sensations, des impressions, des bouts de percep-

tions forcement subjectives, le voici qui réunit, sous forme de monologue, des fragments de son journal intime, des bribes de scénario et des photos faites - pour penser à autre chose » dans un ouvrage réalisé par Alain Bergala, intitulé les Fiancées de Salgon.

Comme s'il voulait une fois pour toutes régler son compte à l'obsession de l'attente, de la peur et de la fuite, mais aussi de la solitude inhérente à celui qui fait de la prise de vues un acte de vie essentiel, Depardon ne cesse d'y explorer l'interaction du voyage et du désir liée à sa propre frustration et vécue, par là même, comme une lancinante idée de

L'ennui, c'est que, de Paris à Saigon, de Villefranche-sur-Saône où il est né à l'Afrique où il vou-drait « renaître », Depardon ne

voyage qu'en lui-même et, succombant au piège de se regarder, l'autobiographie supplantant définitivement le journalisme, finit par s'autoparodier.

Voyeur refoulé, masochiste célibataire, amoureux solitaire installé dans le malheur, Depardon abuse de son introversion et la module en une irritante impudeur qui confine au procédé lorsque, sans y mettre les formes, dans une narration décousue, la maladresse vire à l'exploitation sans retenue

« Est-ce que les souvenirs sont si intéressants que ça », se d e m a n d e -t-il mais aux questions justes, suscitées par un commentaire qui s'instit en voix off, le narrateur à force de dire l'impossibilité d'inventer une fiction lorsque tout

est fiction, s'avère impuissant à conter son histoire tout autant

plaisants sur l'indifférence, 'absence et l'impuissance, d'une écriture éteinte et larmoyante, Depardon se trompe de langage lorsqu'il s'exprime mal pour dire le mal de vivre. Son propos ne gagne rien à rétrocéder de l'image mouvante à l'image arrêtée, du témoignage à la confession, de l'écran au livre, ce qui dans son cas constitue un double retour en

Tenir un journal en vue de le ciné-reporter un véritable auteur. et cessera d'exploiter son amertume comme un filon, en peaufisépare d'Antonioni, Duras ou Akerman.

qu'à la mettre en images. Sans craindre les clichés com-

publier, d'en faire un film, ne suf-fit pas à faire une œuvre ni d'un Lorsqu'il admettra cette évidence nant son texte avec un talent égal à celui qu'il met à affiner ses cadrages, Depardon comblera sans doute la distance qui le

PATRICK ROEGIERS.

te Raymond Depardon, les Flancées de Saigon, maquette de Paul Raymond Cohen, 127 pages, éd. par les Cahiers du cinéma, 65 F.



**LA VIE DE CLARA GAZUI** de Danielle VÉZOLLES et Alfredo ARIAS

Mise en scène: Alfredo ARIAS Jean-Marc Bory est un vice-roi redoutable et truculent.

Marilù Marini est divine.» On sort de là, léger... Cette fête nous fait le coup de la barbe à papa, ce foutu plaisir à la fois nuageux, inconsistant, délicieux, gamin et irréfutable.»

LIBERATION

du 11 au 23 MARS et du 18 au 27 AVRIL

LA FEMME **ASSISE** & COPI

Mise en scène: Alfredo ARIAS avec Alain SALOMON et Marilò MARINI

(Grand Prix de la Critique pour ce spectacle) da 25 MARS au 16 AVRIL

LA NUIT DE MADAME LUCIENNE de COP!

Mise en scène : Jorge LAVELLI avec Facundo BO, Françoise BRION, Maria CASARÈS, Miloud KHETIB, Liliane ROVERE (En coproduction avec le Festival d'Avignon)

> THEATRE DE LA COMMUNE 2, rue Edouard Poisson 93300 AUBERVILLIERS Location: (1) 48.34.67.67

## Opalka, scribe de l'infini

Le Centre de création comtemporaine de Tours, en organisant la première rétrospective consacrée en France à Ramon Opalka, moutre bien que le salut peut venir de la région et non de Paris. Démonstration pleine de vigueur car l'Hexa-gone continue d'ignorer ce peintre polonais né en France en 1931, alors qu'à l'étranger il jouit auprès des collectionneurs et des principaux musées d'une réputation que plus personne ne songe à mer.

La rencontre est singulière, qui ne manque pas de provoquer les aversions les plus marquées ou les enthousiasmes les plus profonds. Comme cette règle ne souffre pas d'exception, voici tout d'abord la vra. An milieu du brouhaha du vernissage, une visiteuse agacée lan-çait : « C'est toujours pareil ! » Rrien ne tempérant sa mauvaise humeur, elle désignait du menton les trente toiles recouvertes de chiffres accrochées sur les cimaises. Agacement légitime, elle flairait le truc, l'étiquette minimaliste ou concep-tuelle, n'aimant sans doute pas le titre unique et ambigu de tous les tableaux : « 1965 1-l'Infini. » Or, s'il y a un reproche qu'on ne peut adres-ser à l'univers d'Opalka, c'est bien

Il y a vingt et un ans, en effet, il prenait la décision de ne plus jouer à la peinture. Folle prétention qui le conduisit un beau matin à aligner le plus consciencieusement du monde des numéros de gauche à droite en commençant par 1. Il inaugurait son promier - détail -, sans signature, isque scule sa mort peut signer asemble de cette longue série qu'il trace inlassablement au fil des

La méthode veut aussi qu'il ajoute à chaque nouveau détail 1 % de blanc au fond noir de ses toiles. sur lesquelles il inscrit ses chiffres en se servant d'un pinceau trempé dans de l'acrylique blanc. Au bout du compte, si l'on ose dire, il devrait, peindre blanc sur blanc et disparaître tel le peintre chinois de la légende dans le tableau qu'il vient juste de fînir.

Les grands formats (196 × 135) de Tours qui s'échelonnent du pre-mier million à la fin du troisième million annoncent inexorablement l'éclaircissement du fond, déjà gris. A ceux qui l'accusent de répétition, il répond que rien ne se répète, tout versible. Même le pinceau, qui, au cours de l'opération, se décharge peu à peu de sa matière sur le support, ne revient pas en arrière. Il y a donc sur la toile des suites de nombres plus lisibles que d'autres qui s'estompent imperceptiblement pour ressurgir de nouveau comme des vagues qui meurent sur le rivage et se reforment un peu plus loin.

A haute voix

Paralièlement à l'effacement gra-duel de la couleur, Opalka expose les documents de sa propre dégradation physique. Il y a sur le mur à côté de chaque cadre un cliché photographique de son visage pris au moment de la finition de chacun des détails. Et comme si ce n'était pas suffisant, l'artiste s'enregistre au magnétophone depuis 1972 en pro-nonçant à haute voix en polonais, au fur et à mesure de son travail, les

chiffres que nous voyons courir sur la surface de la toile. A Tours, un système de haut-parleurs diffuse en permanence la litanie de cette etrange comptabilité. Cette mesure pourrait paraître artificielle, pourtant elle correspond à une néce impérieuse car, une fois arrivé au stade du monochrome, le peintre ne verra plus rien, et ce repère sonore lui permettra de garder la trace de

L'aventure d'Opalka se présente sous la forme d'un cérémonial insensé où la vie et l'art se mêlent intimement. La vie décide de l'œuvre tout en étant consumée par les exigences du projet. Même le voyage n'interrompt pas l'énumération. Le peintre au cours de ses déplacements reporte fidèlement sur papier son obse

Au retour, ces dessins s'intègrent à l'immense table numérique de ce scribe de l'infini. Inclassable itinéraire. Opalka n'appartenant qu'à lui-même défie toutes les tentatives de définition, et c'est bien ainsi. Néan-moins ce fin moraliste par le volon-tiers de son extraordinaire résolu-tion. Parmi les propos qu'on lui prête, il déclare parfois qu'il von-desit foire finance par les tentres de drait faire figurer sur sa tombe la date de naissance de son idée au lieu de la sienne, confondant ainsi défini-tivement sa destinée à ce but intensément poursuivi.

BERTRAND RAISON.

★ Opalka. Centre de création contemporaine de Tours. Jusqu'an 30 mars. A l'occasion de l'exposition, les éditions La Différence publient un livre sur l'artiste sous la direction de B. Lamarche Vadel, avec notamment un texte remarquable de Denys Riout.

JEAN RACINE

Avec : Claude Deglame Pierre Baillot - Delphine Bolsse Marie Carré - Françoise Grandcolin Pascal Turmo.

LE MONSTRE

Carlo Gozzi

du 21 février au 12 mars mise en scène de Petrika resco avec Lisette Malidor. Cyril Bosc, Nicolas Serreau, Mario Gonzalès, Dominique Serreau, Sylvie Laporte, Philippe Seurin, Vincent Rouche, Gérard Boucaron,

Michel Carcan 48.99.94.50 LA BANDE DES 4

LE 26 FEVRIER, UN AUTRE JOURNAL, UN NOUVEL HEBDO!

Peter Weiss

La persécution et l'assassinat de Jean-Paul Marat représentés par le Groupe Théâtral de l'Hospice de Charenton sous la direction de Monsieur de Sade La Compagnio dei Caletivo Parriui. Theátre de la Sulumanoro, Jeune Theátre National, MC 33 Bobigty.

MC 93 BOBIGNY - 18 FEV./22 MARS Loc. 48.31.11.45, 3 FNAC et CROUS

JUSQU'AU 16 MARS rdi jeudi vendredi samedi 20 h 30 rcredi samedi dimanche 15 h 30

LE ÇŒÚR SUSPENDU opéra-ballet pour enfants,

conte pour adultes texte d'Andrée Chédid chorégraphie Catherine Atlani musique François Jeanneau

# 

**Avoir l'envergure technologique et** le potentiel humain pour lancer deux nouvelles chaînes en un temps record et à quelques jours d'intervalle, permettre leur diffusion progressive à travers la France; c'est cela la performance TDF.

C'est cela être Télédiffusion de France.

TéléDiffusion de France

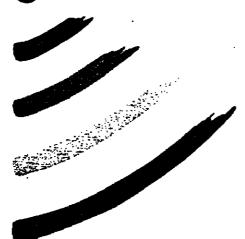

a première émission ce la « 5 »

#### Allô!

depuis gaes, Pour choses

portai clicats de can

n'ont e

Deputrois controls co

d'être grand cherch tombe Gros

Gn ava

sant. I

tre ch grimaç bleme d'kum finisses

pontou

favous chaine M. R.

regrett tion ...

erincip chez u chez lu nec. El

ous faites quoi ce recardez la . 5 . ?

On s'est amusé pendir à téléphoner ici din la . Limoges, à Caen, à et il.

Mars des grandes villes et Mars des réactions à chand ».

Contra le réactions à chand ».

Contra le rouveau bébé ? Avec careats mélance, enthousiasme ?

Onte e parace quoi ? Qu'a reserve ques

permit constat (qui n'est pas une permit bequeoup de gens out ce articone d'emes de réception. Soit e tent près d'une frontière. de valiée, dans une de to tout. Soit que - ça que - ça neige - sur petite serraine, better parcent comme des better better parce qu'en sistement parce qu'en sis ne voient plus la comme réussi à comme reussi à comme reus surprisses de comme des surprisses de comme de com 2500 de intages superposées. Les répartitents sont dépordés. Dans -guerre des canaux, il y a and the course of the course o re parties for a cooir, on na done exclame M. R... men dene ajoute-t-il, j'ai les give, volges et je vais faire me volgin, je vais bricoler kongerne pour capter les télévimannes et russes. . Pour regraphe à Saint-Rêmy-..... une zone où l'on ne 

trant ce soir, ma in the second of the second of

#### SELIN LES MESURES SOF Re-de-France: 62 9

spectateurs ont vu Socialisates pour cent des téléspentieurs d'lie-de-France ont reserte la 5 à jeudi soir, au moins une trainer les âtaient plus de 30 % à aurait dels soirés, encore 9,5 % à aurait dels succès. Ces chiffres son tens enregistrés par l'institut Nieber, associé à le SOFRES pour la maire de l'audience à la télévicion et d'ariès en exclusivité pour le Monde Pour cents audimètres sont en action en permanence : des pour ments d'un échantillon remoternant de la population, dont les lous auait peuvent capter la cinquiente par d'une échantillon remoterne d'une ce qui représente forme le moitions de fovers). Les loites en capter minute par minute par minute de la les recepteurs du fover, antitale d'entaille chaîne sont branche, le le les recepteurs du fover, antitale d'entaille chaîne sont branche, le le les recepteurs du fover, antitale d'entaille chaîne corregistrée par une contraire de la chaîne enregistrée par presque poste : regardé ment le explique • ancie 21 h 30 viron à 13 févri de mois la hauss des gra s'est pa tés; pa tés 8 points sur la p que M. la sema

· (1). 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |        | Ξ. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Télespectateurs<br>regardant<br>la<br>télévision | TF 1   | -  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78,4 %                                           | 10,8%  | 2  |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81,1%                                            | 11.5%  | 3  |
| - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81,4%                                            | 17,6 % |    |
| - 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43.9 %                                           | 122%   | Γ  |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.4%                                            | 10.8 % |    |
| Discovering the state of the st | 91 %                                             | 58 %   | •  |
| de 20 2 23 h 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76 %                                             | 44 %   | 6  |
| Pari de marché<br>(Di la de 22 la )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 %                                            | 19 %   | •  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                |        |    |

vin (film). G. Carl Plus reste ouvert - en clair - pendant que espedue les taux relativement Geria.

fonds de commerce

Tous les lundis, dans le journel spécialisé depuis 41 ans 57 vente partout, 4 F et 36, r. Make, 75011 P

# La première émission de la « 5 »

La naissance de la « 5 » : un succès. De cario-sité d'abord, paisque, en Ile-de-France, selon un sondage SOFRES-Niclaen, prés de deux téléspec-tateurs sur trois out regardé dans la soirée le canal de la cinquième chaîne. Mais succès mitigé pour le programme proposé par Péquipe de M. Silvio Ber-lusconi, si l'on en juge à chaud par les réactions que nous avons sollicitées auprès de publics très différents, à Paris et en province. Peu de réactions officielles, M. Louis Mexan-deau ministre des PTT a toutefois félicité les

deau, ministre des PTT, a toutefois félicité les techniciens de la direction générale des communi-

cations et de Télédiffusion de France pour avoir « en m temps record pu tirer le meilleur profit des technologies du satellite Télécom 1 et des émetteurs terrestres pour servir les téléspectateurs ».

M. Mexandean salue au passage la performance du service public. Après la «5», TDF vient de mettre en place la mire de la «6», la chaîne musicale (canal 33 à Paris), qui doit commescer à dif-fuser un programme-annonce samed 22 février.

Certaines villes, qui ne sont pas incluses dans le réseau d'émetteurs, commencent déjà à protester. C'est le cas par exemple de Montpellier, excine de

la réception de la «5» en raison d'un problèu d'émetteur qui risquerait de brouiller les chaînes espagnoles. En Belgique, les sociétés de télédistrintion par câble ne diffusent pas encore le cinquième chaîne française, préférant tester les pre-mières émissions de la nouvelle télévision avant d'engager les démarches nécessaires pour la relayer en Belgique. En Italie, Canale 5, la chaîne équivalente de M. Berlusconi, a diffusé jeudi soir une version italieune de « Voilà la 5 », le présentateur français Roger Zabel dialoguant avec son homologue italieu Mike Buongiorno.

# Allô! Vous l'avez regardée?

« Allô! Vous faites quoi ce soir?... Vous regardez la « 5 »? Oui ? Non? » On s'est amusé pendant la soirée d'hier à téléphoner ici et là, à Paris, à Limoges, à Caen, à Marseille, dans des grandes villes et des petits villages... Histoire de voir les premières réactions « à chaud ». Comment les téléspectateurs ont accueilli le nouveau bébé? Avec curiosité, méliance, enthousissme? Oui a regardé quoi? Qui a regardé quoi ?

Premier constat (qui n'est pas une surprise), beaucoup de gens ont de gros problèmes de réception. Soit qu'ils habitent près d'une frontière, dans un creux de vallée, dans une de ces régions « difficiles » où il n'y a pas d'images du tout. Soit que « ca grisaille. que ca neige sur l'écran. Depuis une petite semaine, les Français pianotent comme des fous sur leurs boutons, appellent affolés un électricien parce qu'en trouvant la «5», ils ne voient plus la «3», certains ont même réussi à avoir deux images superposées. Les réparateurs sont débordés. Dans réparateurs sont débordés. Dans cette mini-guerre des canaux, il y a les philosophes: « On a pensé qu'on ne pourrait pas l'avoir, on n'a donc pas cherché à l'avoir », dit cet agriculteur du Nord à la retraite. Il y a les évervés: « On a fait un ramdam effrayant autour de cette cinquième chaîne, mais moi je ne peux pas la recevoir », s'exclame M. R..., d'Armentières, visiblement vexé; « Je m'en fiche, ajouto-t-il, f'ai les chaînes belges et je vais faire comme mon voisin, je vais bricoler mon antenne pour capter les télévimon antenne pour capter les télévi-sions américaines et russes. » Pour M. R...., typographe à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, une zone où l'on ne peut pas capter la «5», la frustra-tion ne semble pas trop grande: « Je ne suis pas un amateur de publi-

comme M. S..., teinturier dans le 15<sup>e</sup> arrondissement de Paris : « De toute façon, en rentrant ce soir, ma

Soixante-deux pour cent des téléspectateurs d'Île-de-France ont regardé la « 5 » jeudi soir, au moins une minute. Ils étaient plus de 30 % en début de soirée, encore 9,5 % à minuit... Joli succès. Ces chiffres sont ceux enregistrés par l'institut Nielsen, associé à la SOFRES pour le mesure de l'audience à la 10 férie

la mesure de l'audience à la télévi-sion et donnés en exclusivité pour le Monde. Deux cents audimètres sont en action en permanence : des « boîtes noires », placées dans les appartements d'un échantillon re-présentatif de la population, dont les

trois quarts pervent capter la cin-quième chaîne (ce qui représente environ 3 millions de foyers). Les boîtes enregistrent, minute par mi-

nute, sur quelle chaîne sont bran-chés le ou les récepteurs du foyer, ainsi que la chaîne enregistrée par

un éventuel magnétoscope. Toutes les informations sont transmises dans la nuit à un ordinateur central

qui peut analyser les résultats (1).

20 h 31

23 h 38

Andience consulée (télespectateurs syster regardé au moins une minute de 20 h 30 à 23 h 59)

de 20 h 30 à 23 h 59 de 13 février (2)

Part de marché (20 h 30 à 22 h.)

cités. - Enfin, il y a les indifférents

la nouvelle venue, pas de jugements passionnels et un solide bon sens. On était loin des excès manifestés, depuis plusieurs mois par les politiques, les professionnels, la presse. Pour ces télésspectateurs-là, les choses étaient simples. Ils se comportaient en consommateurs et client Si on voirme sen parte et de les solides de la consommateurs et client Si on voirme sen parte et de les solides de la consommateurs et client Si on voirme sen parte de la consommateurs et les estates et de la consommateur et les estates et de la consommateur et le consommateur e clients. Si ou n'aime pas, on change de canal. Beaucoup, au reste, se sont reportés sur le film de la deuxième, La Folie des grandeurs, après avoir jeté un ceil ou deux sur la «5». Mais ni les uns ni les autres de ces heureux élus de la fin février 1986 n'ont eu envie de manquer la date. n'ont eu envie de manquer la date.

« Depuis trente ans qu'on vit avec
trois chaînes, ce serait quand même
dommage de « louper » le démarrage de celle-là », dit Loïc G..., dixsept ans, qui habite un petit village
dans l'Isère. Cela ne l'empêche pas
d'être critique, d'ailleurs : « C'est du
grand spectacle, on sent le fric, ils
cherchent à faire rire, mais cela
tombe un peu à l'eau. »

Gresse déception ches baseaux

Grosse déception chez beaucoup. On avait promis un grand show, une fête à tout casser, un gala fracassant. Ils sont restés sur leur faim. Certains n'y sout pas allés par quatre chemins: « Des présentateurs grimaçants et raides, des textes visiblement apprès et manquant grimaçanis et rauaes, aes textes visi-blement appris et manquant d'humour, des flatteries qui n'en finissent pas », s'insurge M= M..., avocate à Paris. Elle a joué avec les avocate à Paris. Elle a joué avec les boutons et a fini par donner sa faveur à « ces bonnes vieilles chaînes ». Réactions analogues chez M. R..., photographe à Paris, qui regrette le « manque d'imagination », même si, précise-t-il, il ne se faisait pas trop d'illusions. Mais il est « à fond pour la « 5 », pour le principe ». Tout autre son de cloche chez une hôtesse de l'air venue fêter chez lui, au champagne, la nouvelle née. Elle est tout simplement emballée : « Pius il y a de chaînes, plus on lée : « Plus il y a de chaînes, plus on rit! >.

Car, jeudi soir, les amis (ou la famille) rassemblés autour du petit femme et ma fille regardalent déjà le de Funès. Alors.... a' d'accord. Des parents ont du céder l'autre constat (plus surprenant peut-être) : pour ceux qui ont eu le choix entre les chaînes existantes et l'accord. Des parents ont du céder aux pressions de leur progéniture pour regarder d'abord la «5», puis passer ailleurs. « Comme d'habi-

Autre constat : tout le monde, ou presque, hier soir, était devant son poste : 91 % des téléspectateurs ont

regardé la télévision, 76 % seule-ment le jeudi précédent. C'est ce qui

81,1 % 11,5 % 34,5 % 4,1 % 1,4 % 28,4 % 81,4 % 17,6 % 39,9 % 6,1 % 2 % 15,5 % 43,9 % 12,2 % 7,4 % 3,4 % 2,7 % 18,2 %

26,4 % 10,8 % 2,7 % 0,7 % 2,7 % 9,5 %

SELON LES MESURES SOFRES - NIELSEN

lle-de-France: 62 % des télé-

spectateurs ont vu la « 5 »

tude », chez les H..., monsieur et madame ne sont pas du même avis.

Tandis que lui s'attendait à « quelque chose de plus sensationnel, de plus recherché », elle s'enthousiasme à l'idée de voir des films récents qui n'ont jamais été diffusés, du fontestique qu'elle « detre ». du fantastique qu'elle - adore -.

#### 

Sur la publicité, aussi, les com-mentaires sont divergents. Tandis que cet universitaire de Lyon trouvo la chaîne privée plutôt sympathique après la « campagne qui a été menée contre » (« ...et la publicité n'était pas si agressive qu'on l'avait cla-mée»), d'autres s'inquiètent du sau-cissonnage des films («Il faudra voir comment on va entraver ces films», commente un Marseillais). Françoise Giroud, qui revenait du théâtre et venait seulement d'ouvrir son poste, a relevé qu'elle avait vu « pour l'instant beaucoup de pub ». Un commentaire à écouter entre les

C'est avec un tout autre regard, et d'autres préoccupations, que les pro-fessionnels ont surveillé les premières images de la «5». Ils ont vu, perçu la gageure d'émettre dans un délai si court, comme Albert Mathieu, cheville ouvrière de la pro-grammation à Canal Plus ; ils ont été impressionnés par «la mise en forme très travaillée, tout à fait

Quelles sont donc les audiences

SFP, ont été, pour leur part, assez éblouis par les moyens techniques mis en œuvre, même si le premier s'attendait à • un spectacle au bouquet plus rapide - et que le second s'est senti partage entre un réflexe de professionnel (« devant une grande télé » ) et des convictions de cinéphile. Marin Karmitz, producteur de cinéma, a été beaucoup plus sévère. Avant tout inquiet des ris-ques de déstabilisation de l'industrie du cinéma (et même de sa survie), il a ressenti cette soirée comme une « défaite de l'image et du son », avec l'angoissante sensation d'aller

au « néant ». Et Michèle Cotta? Comment ne pas finir ce tour téléphonique sans interroger la présidente de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle? MacCotta n'a guère eu de temps pour regarder (elle avait un diner), mais elle a tout de même glissé un œil sur un « écram un peu enneigé » et a vu une séquence drôle; son fils, en revanche, a beaucoup regardé. Son avis? « Attendez, et lui demande... Voilà, le verdict est un peu ripograf mais pas plus est: un peu ringard mais pas plus mal au'ailleurs. »

ANITA RIND et CATHERINE HUMBLOT.

#### **QUE CHOISIR?**

#### Mini ou maxi audience des nouvelles chaînes de télévision...

potentielles de la cinquième et de la sixième chaîne? Autrement dit, combien de téléspectateurs figure-ront parmi les «élus» situés dans une zone desservie par les émetteurs adéquats? Bien malin qui pourrait l'estimer aujourd'hui avec certitude : les ondes sont peu maîtrisa-bles, les auditoires difficilement quantifiables, et les chiffres d'évaluation divergent selon qu'ils pro-viennent du diffuseur - TDF - ou de l'opérateur, c'est-à-dire de la chaîne elle-même. Le premier annonce une audience minimum et se porte garant d'une réception des programmes dans de bonnes condi-tions. Le second fait état d'un potentiel d'audience plus élevé, mais englobe dans ses chiffres des télé-

spectateurs « moins sûrs », « non garantis » ou susceptibles de rece-voir des images de moindre qualité. Voir des images de moindre quaire.

Il n'y a pas de tricherie – les annonceurs et publicitaires n'apprécieraient guère de se voir abusés –
mais bien méthodes de comptage
différentes qui brouillent un peu les
pistes, et qui exigent, si l'on soniante
risonne quelques comparaisones risquer quelques comparaisons d'auditoires entre les nouvelles chaînes, que l'on se réfère constanment aux mêmes notions.

édition datée 21 février risquant de prêter à confusion - l'auditoire potentiel de la «6» était le minimum garanti par TDF, celui de la «5» le maximum espéré par la chaîne, - nous le republions aujourd'hui en nous tenant aux données fournies par TDF.

| ment le jeudi précédent. C'est ce qui explique que l'audience des chaînes                                                  | La ré                 | ception:                                | qui?q                             | uand?                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| « anciennes » n'a pas chuté. A<br>21 h 30, par exemple, TF I était en-                                                     | CALENDRIER            | VILLES                                  | 5                                 | 6                             |
| viron à 1,5 point de plus que le<br>13 février, A 2:2,5 de plus, FR 3:4                                                    |                       |                                         | POPULATION                        | POPULATION                    |
| e 13 février, A 2 : 2,5 de plus, FR 3 : 4 de moins, Canal Plus était lui aussi à la hausse Antenne 2, avec <i>la Folie</i> |                       | Paris<br>Bordesux<br>Cannes             | 3 200 000<br>610 000<br>100 000   | 3 200 000<br>400 000          |
| des grandeurs (de Funès-Montand),<br>s'est particulièrement bien compor-                                                   | 1=                    | Grenoble<br>Lens<br>Lille               | 350 000<br>1 000 000<br>1 000 000 | 350 000<br>1 000 000          |
| tée ; mais, juste après le film<br>(22 h 16), la « 5 » regagnait<br>8 points Ét M. Jean-Marie le Pen,                      | trimestre<br>86       | Lyon<br>Marsede<br>Nancy                | 1 050 000<br>1 000 000<br>350 000 | 1 000 000<br>1 000 000        |
| sur la première chaîne, a fait mieux<br>que M. Bérégovoy et René Monory                                                    |                       | Nevers<br>Nimes                         | 75 000<br>115 000<br>210 000      | 70 000<br>110 000             |
| In semaine précédente.  (1) Le système SOFRES-Nielsen                                                                      |                       | St-Etienne<br>Toulon<br>Toulouse        | 303 000<br>480 000                | 480 000                       |
| peut enregistrer jusqu'à 170 canaux;<br>Panalyse minute par minute permet de<br>mesurer notamment l'audience des soots     |                       | Arniens<br>Besançon<br>Clermont-Ferrand | 160 000<br>115 000<br>220 000     | 160 000<br>220 000            |
| publicitaires.                                                                                                             | _                     | Dijon<br>La Rochelle<br>Maubeuge        | 250 500<br>180 000<br>150 000     | 250 000                       |
| TF1 A2 FR3 Canal 5                                                                                                         | 2"<br>trimestre<br>86 | Montlucon<br>Nancy                      | 50 000                            | 80 000<br>35 000<br>1 000 000 |
| Ples                                                                                                                       |                       | Nantes<br>St-Nazaire<br>St-Quentin      | 1 126 000<br>160 000<br>80 000    | 160 000<br>80 000<br>300 000  |
| (3)                                                                                                                        |                       | Toulon<br>Alès                          | 30 000                            | 300 000                       |
| 11,5 % 34,5 % 4,1 % 1,4 % 28,4 % 17,6 % 39,9 % 6,1 % 2 % 15,5 %                                                            |                       | Angers                                  | 340 000                           | 220 000                       |
| 17.6 % 39.9 % 6.1 % 2 % 15.5 % 12.2 % 7.4 % 3.4 % 2.7 % 18.2 %                                                             |                       | Angoulême<br>Avignon                    | 115 000<br>150 000                | 1 10 000<br>150 000           |
| 10,8% 2,7% 0,7% 2,7% 9,5%                                                                                                  |                       | Bayonne<br>Belfort                      | 190 000<br>57 000                 | -                             |
|                                                                                                                            |                       | Beauvais-Saint-Just<br>Bourg-en-Brease  | 375 000<br>56 000                 | -<br>60 000                   |
| 58 % 65 % 24 % 19 % 62 %                                                                                                   |                       | Bourges<br>Brest (Roc Trédudon)         | 610 000                           |                               |
| ]     (3)                                                                                                                  | 3º et                 | Caen                                    | 620 000 .<br>332 000              | 180 000                       |
| ] <u> </u>                                                                                                                 | 4º trimestre<br>86    | Chartres<br>Cherbourg                   | 350 000<br>42 000                 | _ 1                           |
| 44 % 61 % 33 % 14 % -                                                                                                      | ~                     | Dunkerque                               | 100 000                           | 110 000                       |
| 44 % 61 % 33 % 14 % -                                                                                                      |                       | La Baule<br>Le Creusot                  | 39 000<br>120 000                 | = 1                           |
|                                                                                                                            |                       | Le Havre-Honfleur<br>Lille              | 250 000                           | 700 000                       |
| 19 % 44 % 6 % 4 % 27 %                                                                                                     |                       | Limoges                                 | . 177 000                         | _ 1                           |
| <u>                                     </u>                                                                               |                       | Lorient<br>Mantes                       | 147 000<br>60 000                 | 120 000                       |
| igne (M. Le Pen). A 2 : La Folie des grav-<br>Capai Plus : Le Dernier Combat (film).                                       | ľ                     | Niort<br>Orléans                        | 1 000 000<br>390 000              | _                             |
|                                                                                                                            |                       | Paris                                   | + 4 400 000                       | .+ 4 400 000                  |
| sa vic (téléfilm). Canal Plus : Les Produc-                                                                                | }                     | Pau<br>Poitlers                         | 115 000                           | <u> </u>                      |
| pendant quelques minutes après 20 h 30, ce                                                                                 | · .                   | Reims<br>Rennes                         | 350 000<br>710 000                | 700 000                       |
| t Glevés.                                                                                                                  |                       | Rouen-Gde Cour.<br>Saint-Etienne        | 530 000                           | 300 000<br>300 000            |
| boutiques, bureaux,                                                                                                        | •                     | Toulouse                                | <u>-</u>                          | + 100 000                     |
| locaux commerciaux                                                                                                         | į                     | Tours<br>Troyes                         | 550 000<br>170 000                | <u> </u>                      |
| Les Annonces »                                                                                                             | 1                     | Valence<br>Valenciennes                 | 190 000<br>150 000                | 150 000                       |
| R LES AIIITOTICES #                                                                                                        | İ                     | Vannes                                  | 407 000                           |                               |
| he. 75011 PARIS. I M.: 40-V0-30-30                                                                                         | <del></del>           |                                         |                                   |                               |

#### Champagne sans bulles

Voilà la «5»! Eh oui... la voilà, enfin. Après les jours fiévreux de préparation, les angoisses, les sueurs - chaudes et froides, - les aller-retour incessants entre Milan et Paris, les pronostics, les menaces et les promesses, les quolibets et les lazzis, voilà le résultat. Nous allions voir ec que nous allions voir! Nous avons vii.

Que dire devant ce déserlement d'images? Ces vedettes plus grandes que nature, ces filles plus splendides les unes que les antres, ces danseurs, ces chanteurs, surgissant par flots réguliers du ventre blane d'un Concorde (cocorico!), apparaissant à chaque détour de ces décors de rêve, nous saoûlant pendant trois heures trente de leurs sourires, de leurs minauderies, de leur elook » clean, clean, clean.

Qu'espérions-nous? Et pourquoi sommes-nous, finalement, plutôt décus? On nous avait tellement vanté le savoir-faire italien, le vanté le savoir-faire italien, le charme et le rythme latins, le professionnalisme de nos cousins transalpins, que nous attendions... quoi au juste? Monts et merveilles. Et on a assisté à un spectacle plus qu'honorable, plutôt agréable, souvent ennayeux, parfois vulgaire — quelle pauvreté dans les scripts, — truffé de plaisanteries de patronage, d'applaudissements et de rires sur commande. Et, surtout, très long.

Où était le rythme annoncé?

commande. Et, surtout, très long.

Où était le rythme annoncé?
Cela traînait, se complaisait dans
l'autosarisfaction, se répétait. On
veut bien croire que les Français
sont lents, peu habitués aux spectacles à l'américaine. On comprend
que M. Berlusconi entendait enfoncer son clou en redisant, à satiété et
sur tous les tons, que la <5> est la
meilleure, la plus belle, le dernier
cri. On veut admettre que ce gala
était de circonstance, allait servir de
bande-annonce pour présenter les bande-annonce pour présenter les nouveaux programmes, dont cer-tains semblent excitants : jeux, tants semblent excitants: jeux, shows, magazines, séries, films, chaque jour de la semaine. Mais Dieu que cela manquait de punch! On avait envie de crier « Vivement dimanche!». Et, puisque ce programme allait être répété quatre fois, il y avait tout à gagner à préparer un paquet-cadeau plus compact, plus enlevé.

mieux ! D'abord, elle avait parfaitemeux ! D'abord, elle avait partartement sa place dans ce maelstrôm d'images – on ne voyait pas toujours quand on passait de l'une à l'autre, – elle était de bonne qualité, le plus souvent tirée de celle que nous voyons au cinéma. A la première tranche, attendue avec gourman-dise, on nous offrait une bonne bière Kronenbourg et un bain moussant en compagnie d'une Cléopâtre agui-

C'est du côté technique qu'on a été le moins dégu : esses spéciaux, images de synthèse, incrustations et autres virevoltes des caméras spec-taculaires. Métaiest les couleurs et les décors n'étaient pas toujours du meilleur goût. Ici encore, le côté trop léché sentait la boîte de conserve, le prêt-à-porter. Le man-que de direct se faisait cruellement sentir. Aucun imprévu, aucune spon-tanéité. Ni fantaisie ni humour...

L'impression finale? Un curieux mélange d'agacement de sympathie. Agacement provoqué par la raideur des présentateurs et par l'arrogance de Michel Sardou remerciant Fran-çois Mitterrand de l'absence des «chanteurs de gauche»; sympathie pour une expérience nouvelle. L'ave-nir de la «5» ne s'est pas joué hier soir. Il se joue maintenant et

ALAIN WOODROW.

● Un arrêt du Conseil d'Etat réintègre définitivement François Boissarie au « Figaro ». – Le Conseil d'Etat a confirmé, le 19 février, l'annulation du licenciement de François Boissarie, journa-liste au Figaro et délégué syndical SNJ. Licencié en mai 1977, contre l'avis de l'inspection du travail, mais avec l'accord de M. Christian Beullac, alors ministre du travail et en tant que tel habilité à trancher dans le cas du licenciement d'un délégué syndical, François Boissarie avait vu ensuite son licenciement annulé, en décembre 1980, par le tribunal administratif de Paris. Le Conseil d'Etat a estimé que la procédure de licenciement entamée par la direc-tion du Figaro en 1976 – soit un an après que M. Robert Hersant eut repris le titre - n'était pas justifiée. Quant à la pub, tellement redou-tée, c'est presque ce qu'il y avait de SNJ en mai 1984.

#### La réception : qui ? quand ?

|              |                                  | POPULATION                 | POPULATION         |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| F            | Paris                            | 3 200 000                  | 3 200 000          |
| i            | Bordeeux                         | 610 000                    | 400 000            |
| ł            | Cannes<br>Grenoble               | 100 000<br>350 000         | 350 000            |
| l            | Lens                             | 1 000 000                  | 1 000 000          |
| 1=           | Lile                             | 1 000 000                  | _                  |
| trimestre    | Lyon                             | 1 050 000                  | 1 000 000          |
| 88           | Marsedie                         | 1 000 000                  | 1 000 000          |
| i            | Nancy<br>Nevers                  | 350 000<br>75 000          | 70 000             |
| 1            | Nimes                            | 115 000                    | 110 000            |
| !            | St-Etienne                       | 210 000                    | -                  |
| 1            | Toulon                           | 303 000                    | ÷                  |
| ·            | Toulouse                         | 480 000                    | 480 000            |
| 1            | Amiens                           | 160 000<br>115 000         | 160 000            |
| ł .          | Besançon<br>Clermont-Ferrand     | 220 000                    | 220 000            |
| J            | Dijon                            | 250 500                    | 250 000            |
| l            | La Rochelle                      | 160 000                    |                    |
| 2"           | Maubeuge                         | 150 000                    | =                  |
| trimentre    | Montluçon                        | 50 000                     | 80 000<br>35 000   |
| 86           | Nancy<br>Nantas                  | 1 126 000                  | 1 000 000          |
|              | St-Nazaire                       | 160 000                    | 160 000            |
| ]            | St-Quentin                       | 80 000                     | 80 000             |
|              | Toulon                           | -                          | 300 000            |
| 1            | Alès                             | 30 000                     |                    |
| i            | Angers<br>Angoulême              | 340 000<br>115 000         | 220 000<br>110 000 |
|              | Angouleme                        | 150 000                    | 150 000            |
| i            | Bayonne                          | . 190 000                  |                    |
| ł            | Belfort                          | 57 000                     | -                  |
|              | Beauvais-Saint-Just              | 375 000                    | 60 000             |
|              | Bourg-en-Bresse<br>Bourges       | 56 000<br>610 000          | 80 000             |
| ,            | Brest (Roc Trédudon)             | 620 000 .                  |                    |
| 3º et        | Ceen                             | 332 000                    | 180 000            |
| 4º trimestre | Chartres                         | 350 000                    | -                  |
| 85           | Cherbourg                        | 42 000<br>100 000          | 110 000            |
|              | Dunkerque<br>La Baule            | 39 000                     | - 1000             |
|              | Le Creusot                       | 120 000                    | _                  |
|              | Le Havre-Honfleur                | 250 000                    |                    |
| 1            | Lille                            | 177 000                    | 700 000            |
|              | Limoges<br>Lorient               | 147 000                    | 120 000            |
| ļ i          | Mantes                           | 60 000                     |                    |
|              | Niort                            | . 1 000 000                | -                  |
|              | Orléans<br>Paris                 | 390 000 .  <br>+ 4 400 000 | .+ 4 400 000       |
|              | Pans<br>Pau                      | 200 000                    | . 7 4 400 000      |
| <b>!</b>     | Poitiers                         | 115 000                    | _                  |
|              | Reims                            | 350 000                    |                    |
|              | Rennes                           | 710 000<br>530 000         | 700 000<br>300 000 |
|              | Rouen-Gde Cour.<br>Saint-Etienne | 230 000                    | 300 000            |
|              | Toulouse                         | _                          | + 100 000          |
|              | Tours                            | 550 000                    | <b>-</b>           |
| ا. ا         | Troyes                           | 170 000                    | -                  |
|              | Valence<br>Valenciennes          | 190 000  <br>150 000       | 150 000            |
|              | Vannas                           | 407 000                    |                    |
|              |                                  |                            |                    |

# REVOLUTION sur CANAPÉS

Du 21 au 24 février Ouverture le 21 à 14 h 00



Vente exceptionnelle de 160 canapés et fauteuils contemporains. en cuir ou en tissu. Collections 1985.

Tous les modèles sont disponibles et à emporter...

OUVERT DIMANCHE 23 24, quai d'Austerlitz, 75013 Paris Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h dimanche inclus - Ouverture le 25 à 14 h 00 Par autorisation prefectorale CAP N° 009 - LD 86

#### MIEUX LIRE « LE MONDE »

Conférence-débat animée par Yves Agnès, chef du département Communication samedi 22 février 1986 à 11 heures dans le cadre des « 5 jours de l'Étudiant ».

> Grande Halle de La Villette à Paris salle Jules-Ferry.

> > Le Monde « 5 JOURS DE L'ÉTUDIANT » 22 au 26 lévrier 1986

> > > Stand 0-5

fonds de commerce Tous les lundis, dans le journal spécialisé depuis 41 ans

100 %

(1) A 20 h 30: TF 1: Partis de campagne (M. Le Pen). A 2: La Folie des grandeurs (film). Histoire d'un jour. Canal Plus: Le Dernier Combat (film).

(2) A 20 h 30: TF 1: Partis de campagne (M. Bérégovoy-Monory). A 2: L'E16 36. FR 3: La femme de sa vie (téléfilm). Canal Plus: Les Produc-

(3) Canal Pins reste ouvert « en clair » pendant quelques minutes après 20 h 30, ce qui explique les naux relativement élevés. houtiques, bureaux, locaux commerciaux

« Les Annonces » En vente pertout, 4 F et 36, r. Malte, 75011 PARIS. Tel.: 48-05-30-30

#### LES SPECTACLES **NOUVEAUX**

LA VIE EST UN SONGE, Epiceria (42-72-23-41), 20 h 30. LES CAROTTES SONT CUITES, Th. Grévia (42-46-84-47), 21 h. LE MONSTRE TURQUIN, Créssil, Maison des arts (48-99-90-50), 20 h 30.

Spectacles sélectionnés par le club da « Monde des spectacles »

Les salles subventionnées

COMEDIE-FRANÇAISE (42-96-10-20), ODÉON (43-25-70-32), 20 h 30: The Real Inspector Hound, de T. Stoppard; The Critic, de Sheridan (spectacle en langue

angiaise).
PETIT ODÉON (43-25-70-32), 18 h 30 :
h Vénité; le Trio brisé, d'Italo Svevo.
TEP (43-64-80-80), 19 h : Oncle Vania.

REAUBOURG (42-77-12-33) : Débats-Rescontres : de 14 h 30 à 21 h, les Mille gencourres: to 14 H 30 2 In h. s Miller et Une Nuits; Cinéma-widé o: nouveaux films BPI: 19 h. Pina Bausch, de C. Ackerman; Pour que ses jours fleurissent, de N. Ferry; Vidéo-Musiques: 19 h. Ainama, salsa pour Goldmann, de F. Cassent; Vienne 1880-1938: 18 h. Steve Dwoskin (premier volet de son tra-vail) : Le cinéma Italien 1905-1945 (salle Garance : 42-78-37-29) : 17 h 30, Le Confessioni di una donna, de A. Palermi; 20 h 30, Gli ultimi di Pom-pei, de A. Palermi, C. Gallone.

THEATRE MUSICAL DE PARIS (42-61-19-83) : Jazz : 20 h 30 : Orche nd - Ch. von Dohnanyi (Hartmann ; Mendelssohn ; Dvorak).

THEATRE DE LA VILLE (42-74-22-77), 20 h 45: le Dragon; Jazz: 18 h 30, Helen Merrill, Gordon Beck. CARRÉ SILVIA MONFORT (45-31-28-34), 20 h 30 : Bajazet.

#### Les autres salles

AMANDIERS DE PARIS (43-66-42-17), 20 h 45 : Terminus Hôpital. # ANTOINE-SIMONE BERRIAU (42-08-77-71), 20 h 30 : Lily et Lily. ARCANE (43-38-19-70), 20 h 30 : la Famille Ecarlate; 21 h : Zoo story.

ATELIER (46-06-49-24), 21 h : Deux sur

ATHENEE (47-42-67-27). Salle Ch-Bérard, 20 h 30 : L'Indien cherche le Bronz.

ATHEVAINS (43-79-06-18), 20 h : les BASTILLE (43-57-42-14), 20 h :

BOURVIL (43-73-47-84), 20 h : Pas deux ne elle : 21 h 30 : Y'en a marr...ez

CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51), 20 h: Rififoin dans les labours; 22 h: La mort, le moi, le nœud.

CARREFOUR DE LA DIFFÉRENCE (43-72-00-15), 20 h 45 : Mon frère per-

CARTOUCHERIE, Th. du Solell (43-74-24-08), 18 h 30: l'Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge; Tempête (43-28-36-36), 20 h 30: la Force de l'habitude.

CITÉ INTERNATIONALE (45-89-38-69), Grand Théâtre, 20 h 30 : Let-tres d'un inculpé ; La Resserre, 21 h :

COMÉDIE CAUMARTIN (47-42-43-41), 21 à : Revieus dormir à l'Ely-

COMÉDIE DES CHAMPS-ÉLY-SÉES (47-20-08-24), 21 h : L'âge de . Ir est avancé

COMÉDIE ITALIENNE (43-21-22-22), 20 h 30 : les Intrigues d'Arlequin et Cotombine. DAUNOU (42-61-69-14), 21 h: An secours, elle me veut.

CCHARGEURS (42-36-00-02), 18 h 30 : la Petite Marchande d'allume-ètres ; 20 h 30 : Procès d'intentions. DÉCHARGEURS DIX HEURES (46-06-07-48), 20 h 30 : la Femme assise; 22 h : l'Homme de

EDEN THEATRE (42-62-86-06), 21 h :

EPICERIE (42-72-23-41), 20 h 30 : La vic est un sonze - Charlotte la gourme

ESPACE ACTEUR (42-62-35-00), 21 h: ESPACE KIRON (43-73-50-25), 20 h 30:

ESPACE GAITÉ (43-27-95-94), 20 h 30 : Jeff ; 22 h 15 : Kamikaze.

ESPACE MARAIS (42-71-10-19), 20 h 30 : la Baie des anges. ESSAION (42-78-46-42), 19 h : Un amour infini ; 21 h : Chate libre. GAITÉ-MONTPARNASSE (43-22-16-18), 20 h 45 : la Gagne.

GALERIE 55 (43-26-63-51), 20 h 30: The

GUICHET-MONTPARNASSE (43-27-88-61), 21 h: l'Issue.

- GRAND HALL MONTORGUEIL

(42-96-04-06), 20 h 30 : l'Ile des

HUCHETTE (43-26-38-99), 19 h 30 : la Cantatrice chanve; 20 h 30 : la Leçon; 21 h 30 : Rhapsodie Béton. - LA BRUYÈRE (48-74-76-99), 21 h : Largo Desolato

LIERRE-THÉATRE 20 h 30 : D'amour et d'eau froide.

LUCERNAIRE (45-44-57-34): L 18 h:
Métamorphoses; 20 h: le Chien sous la
minuterie; 21 h 45: Arsène et Cléopâtre. – IL 19 h: Stratégie pour deux
jambons; 20 h 45: Témoignages sur
Ballubre Ballyb MADELEINE (42-65-07-09), 21 h :

Comme de mai entendu. MAISON DES CULTURES DU MONDE (45-44-41-42), 20 h 30 : Théâtre régional d'Oran.

# MARAIS (42-78-03-53), 20 h 30 : **MARIE-STUART** (45-08-17-80),

20 h 30 : Bienvenue au club ; 18 h 30 : dent ; 22 h : Casse pipe. MARIGNY (42-56-04-41), 20 h 30; Napo-i6on. — Petite salle (42-25-20-74). 21 h : Lorna et Ted.

sr MATHURINS (42-65-90-00), Grande Salle, 21 h : le Résident. – Petite salle, 21 h : la Baie de Naples. MRCHEL (42-65-35-02), 21 h 15 : Pyjama

pour six. MICHODIÈRE (47-42-95-22), 20 h 45 : la Prise de Berg-op-Zoom. MOGADOR (42-85-45-30), 20 h 30 : la

Femme du boulanger.

MONTPARNASSE (43-20-89-90),

Grande Salle, 20 h 45 : les Gens d'en face. Petite Salle, 21 h : Frédéric et

NOUVEAU THÉATRE MOUFFETARD (43-31-11-99), 20 h 45 : Brits NOUVEAUTÉS (47-70-52-76), 20 h 30 : ŒUVRE (48-74-42-52), 20 h 45 : l'Esca-

PALAIS-ROYAL (42-97-59-81), 20 h 45 : Voisin, voisine.

- PELOUSE DE REUILLY sons chapi-teau (45-85-47-10), 20 h 30 : Manipul-

PÉNICHE-OPÉRA (42-45-18-20), 21 h : A la recherche du temps porain.

POCHE (45-48-92-97), 21 h : l'Ecornifleur ; 19 h : Esquisses viennoises. PORTE DE GENTILLY (45-80-20-20).

20 h 30 : Deux trous rouges au c droit - POTINIÈRE (42-61-44-16), 21 h : Mimie en quête d'hanteur. QUAI DE LA GARE (45-85-88-88), 21 h:

Le regard observé, récit. RENAISSANCE (42-08-18-50), 21 h: les Voisins du des SAINT-GEORGES

20 h 45 : Faisons un rêve. SPLENDID SAINT-MARTIN (42-08-21-93), 21 h : Nuit d'ivresse.
-STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES (47-23-35-10), 21 h : le Confort intel-

TAI TH. D'ESSAI (42-78-10-79), II: 20 h 30 : les Chaise TEMPLIERS (42-78-91-15), 20 h 30 :

TH DES CINQUANTE (43-55-33-88), 20 h 30 : Fefou et ses ami THEATRE D'EDGAR (43-22-11-02), 20 h 15 : les Babas-cadres ; 22 h : Nous on fait où on pous dit de faire.

THÉATRE DE L'ESCALIER D'OR (45-23-15-10), 21 h : le Horla. THÉATRE DE FORTUNE, 21 h : Vive la pomme de terre. THÉATRE GRÉVIN (42-46-84-47), 21 h : les Carottes sont cuites.

THÉATRE DE L'ILE SAINT-LOUIS (46-33-48-65), 20 h 30 : Astro Follies Show. THÉATRE 3 SUR 4 (43-27-09-16),

20 h 30 : le Tiere. w THL 13 (45-88-16-30), 20 h 30 : le Veil-TH. 14 JEAN-MARIE SERREAU (45-45-49-77), 20 h 45 : le Plaisir des

THL NOIR (43-46-91-93), 20 h 30 : H. PARISATE

21 h : Elles nous parlaient d'am TH. DE LA PLAINE (48-42-32-25), 20 h 30 : Soudain l'été dernier. TH. DE LA PORTE-SAINT-MARTIN (46-07-37-53), 20 h 30 : le

TINTAMARRE (48-87-33-82), 20 h 15 : le Bal de Néanderthal; 21 h 30: Lime crève l'écran.

THÉATRE 33 (48-58-19-63), 20 h 30 : THÉATRE DU ROND-POINT (42-56-

70-80), Grande Saile, 20 h 30 : le Cid. Petite Saile, 20 h 30 : Pour un oui ou pour un non; 18 h 30 : le Deuil des THL DU TEMPS (43-55-10-88), 20 h 30:

TOURTOUR (48-87-82-48), 18 b 30 : Gringoire ; 20 h 30 : Agatha ; 22 h 30 : Sale affaire du sexe et du crime. TRISTAN BERNARD (45-22-08-40), 21 b : les Aviateurs.

VARIÉTÉS (42-33-09-92), 20 h 30 : les

Décourdis de la 11°. Les cafés-théâtres

AU BEC FIN (42-96-29-35), 20 h 15:
Tohu-Bahut 2; 21 h 45: An suivant;
23 h: les Jeux de la muit.
BLANCS-MANTEAUX (48-87-15-84), L.

20 h 15: Areah = MC2; 21 h 30: les Kamikaze de l'Oncle Sam; 22 h 30: l'Esoffe des blaireaux. – IL 20 h 15: les Sacrés Monstres; 21 h 30: Sanvez les bébés femmes; 22 h 30: Deux pour le CAFÉ D'EDGAR (43-20-85-11), L

20 h 15: Tiens vollà deux boudins; 21 h 30: Mangeuses d'hommes; 22 h 30: Orties de secours. Il. 20 h 15: Ca ba-lance pes mal; 21 h 30: le Chromosome chanoulleux; 22 h 30: Elles nous veulent

CONNÉTABLE (42-77-41-40) 22 h 30 : GRENIER (43-80-68-01), 22 h : Gros cha-

PETIT CASINO (42-78-36-50), 21 b : Les oies sont vaches; 22 h 15 : Nous, on POINT - VIRGULE (42-78-67-03), 20 h 15 : Moi je craque, mes parents ra-quent ; 21 h 30 : Nos désirs font désordre.

SENTIER DES HALLES (42-36-27-27),

20 h : La baignoire qui vensit du froid Les chansonniers

CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (42-78-44-45), 21 h : Touche pas à mon vote.

DEUX-ANES (46-06-10-26), 21 h : h France au clair de l'urne. Le music-hall

BOUFFES PARISIENS (42-96-60-24), 20 h 30 : le Grand Orchestre du Spien-CAVEAU DES OUBLIETTES (43-54-94-97), 21 h : Chansons français

CHEVALIER DU TEMPLE (42-71-67-28), 22 h 30 : C. Sauvage. DEJAZET TLP (48-87-97-34), 20 h 30 : GYMNASE (42-46-79-79), 21 h: Th. Le

LUCERNAIRE (45-44-57-34), Petite Salle, 21 h 30 : Jonathan OLYMPIA (47-42-25-49), 20 h 30 : Le Monde Informations Spectacles 42-81-26-20 Pour tous renseignements concernant

Vendredi 21 février

l'ensemble des programmes ou des salles

Ide II h à 21 h sauf dimanches et jours fériés!

pervation et prix préférentiels avec la Carte Club

PALAIS DES SPORTS (48-28-40-90), 20 h 30 : Holiday on ice.

LA TANIÈRE (43-37-74-39), 22 h :
L. Hamm, J.-M. Hummel. TROTTORS DE BUENOS-AIRES (42-60-44-41), 22 h 30 et 24 h : Cauneto del Centenario

La danse

CAFÉ DE LA DANSE (43-57-05-35), 20 h 30 : le Cœur suspendu. 18-THÉATRE (42-26-47-47), 20 h 30 : La p'tite compagnie; 22 h : Voyage au bout d'un rêve.

PALAIS DES CONGRÉS (42-66-20-75), 20 h 30 : Ballet du XXº siècle (Dio-

Opérettes Comédies musicales

CASINO DE PARIS (42-80-20-89), 20 h 30 : Black and Blue. ÉLYSÉE-MONTMARTRE (4: 25-15), 20 h 30 : Carnaval aux Caraf PALAIS DES GLACES (46-07-49-93),

Les concerts

La Table Verte, 22 h : G. Torma, Y. Severe, C. Hebert-Robbaz (Schubert, Sporh, Mozart...). Th. des Champs-Elysées, 19 h 30 : Chœurs de l'Orchestre de la Fenice, dir. : R. Bry-

Crypte Sainte-Agnès, 20 h 30 : Orchestre de chambre Vuillermoz (Pergolèse). Egline Saint-German-des-Près, 20 h 30: La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, dir.: J.-Cl. Malgoire (Carissimi, Char-pentier).

cole alsacienne, 18 h 45 : L. Dac-Khe, M. Dussart, J. Castanier, B. Mathern (Bizet Satie, Stravinsky).

Jazz, pop, rock, folk

BARSER SALÉ (42-33-37-71), 23 h : CAVEAU DE LA HUCHETTE (43-26-65-05), 21 h 30 : M. Saury. CHAPELLE DES LOMBARDS (43-57-24-24), 22 h : Azuguita v su mel DUNOIS (45-84-72-00) 20 h 30 : B. Vitet.

FONDATION ARTAUD (45-82-66-77), 22 h : Dread Control. GIBUS (47-00-78-88), 22 h : Oxo Cube. L'HEURE BLEUE (42-72-95-63), 23 h:

PETIT JOURNAL MONTPARNASSE (43-21-56-70), à 21 à 30 : Quintette de Paria.

EIIT OPPORTUN (42-36-01-36), 23 h : B. Porcelli, A. Jean-Marie, R. Del PETT Fra. A. Levitt. PHIL'ONE (47-76-44-26), 21 h 30 : LA PINTE (43-26-26-15), 22 h : Opus 24. SLOW CLUB (42-33-84-30), 21 h 30 : Riverside City Band.

STAND BY (46-33-96-23), 21 h 30 :
M. Maria, R. Persi, J.-M. Jafet, I. An-

SUNSET (42-61-46-60), 23 h : S. Lacy. En région parisienne

AUBERVILLIERS, Th. de la Comm (48-33-16-16), 20 h 30 : La Vie de Clara Gazal.

BOBIGNY, MC, (48-31-11-35), 21 h : L'homme gris et Marat-Sade. BOULOGNE-BILLANCOURT, TBE (46-03-60-44), 20 h 30 : Le café. BRÉTIGNY-SUR-ORGE, Centre culturel (60-84-38-68), 21 h : Voyages d'hiver. CHATILLON, Theatre (46-57-22-11),

21 h: La Dupe.

CRÉTEIL, MJC (48-99-90-50), 20 h 30: Phèdre (petite salle) 20 h 30: Le Monstre Turquin. EVRY VILLE NOUVELLE, Agera (60-77-93-50), Stadio Agera: 20 h 45: Concert ensemble Aleph (Scriabine,

GARGES-LES-GONESSE. ARGES-LES-GONESSE, Gyzanzie V.-Hugo (39-86-96-31), 20 h : III Festival de musique amateur (L. Beausonge, M. Dibango) HERBLAY, MJC (39-97-19-99), 21 h:

IVRY, Theatre (46-72-24-85), 20 h 30 LONGJUMEAU, Th. A. Adam (69-09-40-77), 21 h: ensemble Stajic et Fonta-

MALAKOF, Théâtre 71 (46-55-43-45), 20 h 30 : Entre deux portes.

NANTERRE, Hôtel de ville (47-25-91-20), 21 h ; D. Lockwood Quartet. SAINT-CYR, CAC (30-58-45-75), à 21 b: SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, in Clef

(39-73-38-13), 21 h: Bobby Few Quar-SAINT-GRATIEN, TL de l'Epi-d'Or (34-17-11-20), 21 h : Le Tour du monde en SARTROUVILLE, CRAC (39-14-23-77),

MONTGOLFIER (45-54-95-00), 22 h : SURESNES, Th. J.-Vilar (47-72-38-80), G. Badini. 21 h: Le mystère de la joie.

NEW MORNING (45-23-51-41), 21 h 30: VINCENNES, Th. D. Sorano (43-74-73-74), 20 h 30 : F. Lockwood Tri PETIT HOURNAL (43-26-28-59), VERSAILLES, Th. Montanusier (39-50-21 h 30 : JCJB Old Finest Stompers. 71-18), 21 h : Tchekhov/Tchekhova.

Paramount), 2º (42-96-80-40); St-Ambroise, 11º (47-00-89-16), h. sp.; Grand Pavois, 15º (45-54-46-85).

LES AVENTURES DE BUCKAROO BANZAI DANS LA 8º DIMENSION

(A., v.o.): UGC Emitage, 8 (45-63-16-16).

LE BAISER DE LA FEMME ARAI-GNÉE (Brés., v.o.) : Saint-Ambroise, 11º (47-00-89-16) ; Rialto, 19º (46-07-

LA BIEN AIMÉE DE GAVRILOV (Sov., v.o.) : Cosmos, 6º (46-33-10-82).

BIRDY (A., v.o.) : Quintette, 5- (46-33-

# cinéma

Les filises enarqués (\*) sont interdits aux ins de treize aus, (\*\*) aux moins de dix-

La Cinémathèque

CHAILLOT (47-84-24-24) 19 h, Okraina, de B. Barnet (Vostf); 21 h, les Ruisins de la colère, de J. Ford

(Vosti). BEAUBOURG (42-78-35-57) 17 h 15, Rétrospective W. Bros (1950-1985) : la Patrouille de l'aube, de H. Hawks (v.o.); 19 h 15, Rétrospective du cinéma suédois 1929-1985 : Som natt

och dag, de J. Cornell (vostf). Les exclusivités

AMADEUS (A., v.o.) : George-V, 8 (45-62-41-46) ; Espece Galté, 14 (43-27-95-941.

93-94).

AMERICAN WARRIOR (A., v.o.): City
Triomphe (ex-Paramount ), 8 (45-6245-76); v.f.: Rex, 2 (42-36-83-93);
Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31);
Gaumont Parrisse (ex-Paramount), 16 (43-35-30-40)

(45-35-30-30).
L'ANNÉE DU DRAGON (A., v.a.):
UGC Damon, 6 (42-25-10-30); UGC
Ermitage, 8 (45-63-16-16); v.f.:
Arcades, 2 (42-33-54-58).

ASTÉRIX ET LA SURPRISE DE CÉSAR (Fr.) : Marivaux (ex-

LE BATEAU PHARE, film américain de Jerzy Skolimovski (v.o.) : Gammont-Halle, 1= (42-97-49-70) ;

9 (47-42-56-31); Galaxie, 13 (45-

9 (4/44/30-31); GRIERIE, 15 (43-30-18-03); Montparnasse, 14 (43-35-30-40); Paramount Orléans, 14 (45-40-45-91); Convention Saim-Charles, 15 (45-79-33-00); Images,

CONTACT MORTEL, film améri-

18 (45-22-47-94).

12-58).

12-58 BISOUNOURS (A., v.f.) en mat.

mer., sam., dim.: George V, 3 (45-6241-46): Français, 9 (47-70-33-88): Bastille, 11 (43-07-54-40): Fanvette, 13\*
(43-31-60-74); Montparmasse Pathé, 14\*
(43-20-12-06): Gaumont Convention, 15 (48-28-52-27). BRAZIL (Brit, v.o.): Parmassiens, 14 (43-20-30-19): v.f.: Lumière, 9 (42-46-49-07).

LE CAVIAR ROUGE (Fr.): Marignan, 8

(43-59-92-82). (43-59-92-82].
CHORUS LINE (A., v.o.): CinéBeanbourg, 3° (42-71-52-36); UGC Danton, 6° (42-25-10-30); UGC ChampsElysées, 8° (45-62-20-40); Escurial, 13°
(47-07-28-04); 14-fuillet-Beaugrenelle,
15° (45-75-79-79); v.f.: Rex, 2° (42-3683-93); UGC Montparusse, 6° (45-74-

LES FILMS NOUVEAUX

15 (45-74-93-40); Images, 18 (45-22-47-94); Secrétan, 19 (42-41-77-99). Gaumont-Halle, 1" (42-97-49-70);
Saint-Germain Huchette, 5' (46-33-63-20); Saint-Germain-des-Prés, 6' (42-22-87-23); Pagode, 7" (47-05-12-15); Colisée, 8' (43-59-29-46); 14-Juillet-Bastille, 11" (43-57-90-81); Escurial, 13" (47-07-28-04); Olympic Entrep8t, 14" (45-43-99-41); Bicavenue-Montparnasse, 15" (45-44-25-02); 14-Juillet Beaugrenelle, 15" (45-75-79-79); (v.f.): Gaumont Opéra, 2" (47-42-60-33).

BEACEOUT (\*), film américain de Douglas Hickok (v.o.): Mercury, 9' (45-62-75-90); (v.f.): Marivanz, 2" (42-96-80-40); Paramount Opéra, 9' (47-42-56-31); Galaxie, 13" (45-ESCLAVE BLONDE (\*), film italo-Bréallien de Roy Garret (v.f.) : Maxéville, 9 (47-70-72-86).

LES LONGS MANTEAUX, film ES LONGS MANTEAUX, film français de Gilles Béhat: Gaumont Halles, 1= (42-97-49-70); Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33); Richelien, 2- (42-33-56-70); Bretagne, 6- (42-22-57-97); 14-Juillet Odéon (ex-Paramount), 6- (43-25-59-83); Ambassade, 8- (43-59-19-08); George-V, 8- (45-62-41-46); Bastille, 11- (43-07-54-40); Nation, 12- (43-43-01-59); Enwette, 13- (44-3-01-59); Enwette, 13- (47-43-01-59); Enwette, 13- (47-43-01-59); Enwette, 13- (48-43-01-59); E (43-43-04-67); UGC Gare de Lyon, 12° (43-43-01-59); Fauvette, 13° (43-31-60-74); Gaumont Sud, 14° (43-27-84-50); Montparnasse Pathé, 14° (43-20-12-06); Gaumont Convention, 15° (48-28-42-27); 14-Juillet Beaugronelle, 15° (45-75-79-79); Maillot, 17° (47-58-24-24); Pathé Wepler, 18° (45-22-46-01); Secrétan, 19° (42-41-77-99); Gambetta, 20° (46-36-10-96).

cain de Hal Barwood (v.o.) : Forum, 1 \*\* (42-97-53-74) : UGC Dantou, 6\* (42-25-10-30) : UGC Normandio, 8\* (43-23-10-30); UGC Normanon, 4(45-63-16-16); (v.f.); Rex, 2\* (42-36-83-93); UGC Boulevard, 9\* (45-74-95-40); UGC Gare de Lyon, 12\* (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44); Montparnasse, 14\* (43-35-30-40); UGC Convention TURTLE DIARY, film américain de John Irving (v.o.): Ciné Beaubourg, 3º (42-71-52-36); UGC Odéon, 6º (42-25-10-30): UGC Rotonde, 6º (45-74-94-94); UGC Biarritz, 8º (45-62-20-40). 94-94); UGC Bonlevard, 9° (45-74-95-40); UGC Gare ds Lyon, 12° (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13° (43-36-23-44); Mistral, 14° (45-39-52-43); UGC Convention, 15° (45-74-93-40); Images, 13° (45-22-47-94). CHRONOS (Franco-am.), La Géode, 19°, COLONEL REDL (Hongrois, v.o.): 14-Juillet Parnasse, 6 (43-26-58-00).

Juillet Parnesse, 6 (43-26-58-00).

COMMANDO (\*) (A., v.o.): Forum Orient Express, 1st (42-33-42-26); 14 Juillet Odfon (ex-Paramount), 6 (43-25-59-83); Marignan, 8 (43-59-92-82); City Triomphe (ex-Paramount), 8 (45-62-45-76); UGC Normandie, 8 (45-63-16-16); v.f.: Rex. 2 (42-36-83-93); UGC Montparnesse, 6 (45-74-94-94); Paramount Opfen, 9, (47-42-56-31); Bastille, 11st (43-07-54-40); Nation, 12st (43-43-04-67); Galaxie (ex-Paramount, 13st (43-80-18-03); UGC Gobelins, 13st (43-36-23-44); Gammont Sud, 14st (43-13\* (43-32-44); Gammont Sud, 14\* (43-27-84-50); Montparnasse Pathé, 14\* (43-20-12-06); Convention S4-Charles, 15\* (45-79-33-00); Clichy Pathé, 18\* (45-22-46-01); Gambetta, 20\* (46-36-

10-96). COTTON CLUB (A., v.o.): Cinoches, 64 (46-33-10-82); Boîte à films, 174 (46-22-44-21).

CUORE (It., v.o.): Les 3 Luxembourg, 6º (46-33-97-77); Parmassieus, 14º (43-35-21-21). 21-21).

LA DERNIÈRE LICORNE (A., v.f.) : StAmbroise, 11<sup>e</sup> (47-00-89-16) ; Grand
Pavois, 15<sup>e</sup> (45-54-46-85), b. sp. LE DOCTEUR ET LES ASSASSINS

(A., v.f.) (\*): Gammont Opéra, 2\* (47-42-60-33). \*\*L'EFFRONTÉE (Fr.) : Arcades, 2\* (42-33-54-58) ; Ciné-Beaubourg, 3\* (42-71-52-36) ; UGC Danton, 6\* (42-25-10-30) ; UGC Biarritz, 8\* (45-62-20-40) ; UGC Boulevard, 9 (45-74-95-40); UGC Gobelins, 13 (43-36-23-44); Parnas-siona, 14 (43-35-21-21).

EMMANUELLE IV (Fr.) (\*\*) : George-V, 8: (45-62-41-46). ESCALIER C (Fr.): Cinoches Saint-Germain, 6 (46-33-10-82); UGC Mar-beuf, 8 (45-61-94-95). LA FORÊT D'ÉMERAUDE (A., v.o.) :

Lucernaire, 6 (45-44-57-34). LES FEUX D'HIMATSUR! (Jap., v.o.):
Ciné-Beaubourg, 3º (42-71-52-36); StGermain Studio, 5º (46-33-63-20);
Elysées-Lincoln, 8º (43-59-36-14); Parnassieus, 14º (43-35-21-21).

LA GALETTE DU ROI (Fr.): Ambassade, \$\(^{43-59-19-08}\); Maxéville, \$\(^{47-70-72-86}\); UGC Boulevard, \$\(^{43-27-84-50}\); Gaumont Sud, 14 (43-27-84-50); Montpersos, 14 (43-27-52-37). LES GOONIES (A., v.f.): Opéra Night, 2. (42-96-62-56); St-Ambroise, 11. (47-00-89-16).

GINGER ET FRED (It., v.o.) : Gaumo GINGER ET FRED (It., v.o.): Gaumont-Halles, 1st (42-97-49-70); Hautefeuille, 6 (46-33-79-38); Pagode, 7st (47-05-12-15); Colisée, 8st (43-59-29-46); Bien-venite Montparnasse, 15st (45-44-25-02); PLM Saint-Jacques, 14st (45-89-68-42); 14 juillet-Beaugrenelle, 15st (45-75-79-79); v.f.: Gaumont-Opéra, 2st (47-42-60-33); UGC Montparnasse, 6st (45-74-94-94)

94.94).

LA GITANE (Fr.): Forum, 1° (42-97-53-74); Richelieur, 2° (42-33-56-70); 14 Juillet-Odéon (ex Paramount), 6° (43-25-59-83); Marignan, 8° (43-59-92-82); Publicis Champs Elysées, 8° (47-20-76-23); St-Lazare Pasquier, 8° (43-87-35-43); Français, 9° (47-70-33-88); Maxéville, 11° (47-70-72-86); Bastille, 11° (43-07-54-40); Fauvette, 13° (43-31-56-86); Galaxie (ex Paramount), 13° (43-31-56-86); Gaumont sud, 14° (43-27-84-50); Montparnasse Pathé, 14° (43-20-12-06); Gaumont Parnasse, 14° (43-35-30-40); Gaumont Convention, 15° (48-28-42-27); Victor Hugo, 16° (47-27-49-75); Maillot, 17° (47-58-24-24); Wépler Pathé, 18° (45-24-60-01); Gambetta, 20° (46-36-10-96).

HAREM (Fr.): UGC Marbeuf, 8 (45-61-

HAUT LES FLINGUES (A., v.f.) : Gaité chouard, 9\* (48-78-81-77). L'HISTOIRE OFFICIELLE (Arg., v.o.): Forum, 1" (42-97-53-74); 14 Juillet-Parmasse, 6" (43-26-58-00); 14 Juillet-(43-26-19-68); George V, 8 (45-62-41-46); 14 huillet-Bastille, 11 (43-57-90-81). – V.f.: Impérial, 2 (47-

42-72-52). L'HOMME AU CHAPEAU DE SOIE (Fr.): Républic, II (48-05-51-33). L'HONNEUR DES PRIZZI (A., v.o.): "HONNEUR DES PRIZZI (A., v.o.);
Forum-Orient-Express, 1" (42-33-42-26); UGC Odéon, 6" (42-25-10-30);
UGC Biarritz, 8" (45-62-20-40); Miramar, 14" (43-20-89-52); v.f.: Arcades, 2" (42-33-54-58); Gaumont Opéra, 2" (47-

(42-35-36-36); Geometric Gyora; 2 (42-60-33).

LES INTERDITS DU MONDE (Fr.)
(\*\*): Maxérille, 9\* (47-70-72-86); Ritz, 18\* (46-06-58-07). LIEBER KARL (All. v.o.); Saint-Michel,

LES LOUPS ENTRE EUX (Fr.) : Lumière, 9 (42-46-49-07); Paris ciné, 10 (47-70-21-71). 10 (47-70-21-71).

MACARONI (It. v.o.): Impérial, 2: (47-42-72-52); Ciné Beaubourg, 3: (42-71-52-6); Studio de la Harpe, 5: (46-34-25-52); UGC Odéou, 6: (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6: (45-74-94-94); Publicis Champs Elysées, 8: (47-20-76-23); UGC Biarritz, 8: (45-62-20-40); 14 Juillet-Bastille, 11: (43-57-90-81); 14 Juillet-Bastille, 11: (43-57-90-81); 14 Juillet-Bastille, 15: (45-75-79-79); Mayfair, 16: (45-25-27-06); V. f.; UGC Boulevard, 9: (45-74-95-40); UGC Gobelins, 13: (43-36-23-44); Gau mont Parnasse (ex. Paramount), 14: (43-35-30-40); UGC Convention, 15: (45-74-93-40); Images, 18: (45-22-47-94).

LA MAIN DANS L'OMERE (All. v.o.);

LA MAIN DANS L'OMBRE (All v.o.) : Trois Luxembourg, 6 (46-33-97-77).

LE MÉDECIN DE GAFIRE (Malien-Nigérien, v.o.): République, 11 (48-05-51-33). MORT SUR LE GRIL (A., v.a.): UGC Montparmasse, 6' (45-74-94-94). MUSCLOR ET SHE-RA LE SECRET

DE L'EPRE (A. v.f.): Saint-Lambert, 15: (45-32-91-68); Boîte à films, 17: (46-22-44-21), h. sp. (46-22-44-21), h. sp.

NATTY GANN (A., v.o.): Hautefeuille, 6. (46-33-79-38); Colisée, 8. (43-59-29-46); George V, 8. (45-62-41-46); v.f.
Richelien, 2. (42-33-56-70); Saint-Lazare-Pasquier, 8. (43-87-35-43); Français, 9. (47-70-33-88); Fauvette, 13. (43-31-60-74); Miramar, 14. (43-20-89-52); Mistral, 14. (45-39-52-43); Gaumont Convention, 15. (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18. (45-22-46-01).

LES NOCES DE FIGARO (AIL, v.o.): Vendôme, 2: (47-42-97-52). ON NE MEURT QUE DEUX FOIS (Fr.): Forum Oreint Express, 1\* (42-3342-26); UGC Rotonde, 6\* (45-74-94-94); UGC Marbeul, 8\* (45-61-

PRIANE (Franco-Vénézzétien, v.o.) : Cinoches, 6\* (46-33-10-82). ORIANE PADRE NUESTRO (Esp., v.o.) : Letine, 4 (42-78-47-86) : Reflet Logos, 5 (43-S442-34).

PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES
(You., v.o.): Reflet Balzac, &c (45-6110-60).

LA PARTIE DE CHASSE (Brit., v.o.):
Reflet Balzac, & (45-61-10-60).

PEUR BLEUE (A.) (\*) : Gaîté Boulevard, 2\* (45-08-96-45). PLENTY (A., v.o.) : UGC Odéon, 6 (42-25-10-30) ; UGC Biarritz, 8 (45-62-20-40).

RAMBO II (A., v.f.) : Opéra Night, 2-(42-96-62-56). (9470-9436).

BAN (Jap., v.o.): Studio Cajas, 5\* (43-54-89-22)): Publicis-Matignon, 8\* (43-59-31-97). - (V.f.): Mariyaux, 2\* (42-96-80-40).

RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRE MENT (A., v.o.): Forum Orient Express, 1st (42-33-42-26)); Saint-Michel, 5st (43-26-79-17); UGC Nor-mandie, 8st (45-63-16-16); Parnassions, 14st (43-35-21-21). — (V.f.): Lumière, 9st (42-46-49-07).

(42-46-49-07).

RETOUR VERS LE FUTUR (A., v.o.):
Gammost Ambassade, & (43-59-19-08).

- (V.f.): Capri, 2: (45-08-11-69).

RÉVOLUTION (A., v.o.): Gammont Halles, 1= (42-97-49-70): Hantefenille, & (46-33-79-38): 14-Juillet Odéon (ex. Paramount), & (43-25-59-83); Gammont Champs Elysées, & (43-59-04-67): 14-Juillet Bastille, 11\* (43-57-90-81): Parnasiens, 14\* (43-35-21-21); Kinopanorama, 15\* (43-06-50-50). - (V.f.): Grand Rex. 2\* (42-36-83-93); Parnamount Opéra, 9\* (47-42-56-31); Nation, 12\* (43-43-04-67); Fauvetta, 13\* (43-31-60-74); Miramar, 14\* (43-20-89-52); Mistral, 14\* (45-39-52-43); Gammont Convention, 15\* (48-28-42-27); Maillot, 17\* (47-58-24-24); Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-01).

LES RIPOUX (Fr.): Lucernaire, 6\* (45-

44-57-34).

ROCKY IV (A., v.o.): Marignan, B: (43-59-92-82); UGC Ermitage, 8: (45-63-16-16). - (V.f.): Rex, 2: (42-36-83-93): Bretagne, 6: (42-22-57-97); Paramount Opéra, 9: (47-2-56-31); UGC Gobelins, 13: (43-36-23-44); Mintral, 14: (45-39-52-43); Gaumont Convention, 15: (48-28-42-27); Pathé-Cichy, 18: (45-22-46-01). LA ROSE POURPRE DU CAIRE (A.,

LES RIPOUX (Fr.) : Lucernaire, 6 (45-44-57-34).

v.o.) : Studio de la Harpe, 5 (46-34-25-52). (V.f.) : Impérial, 2 (47-42-72-52). ROUGE BAISER (Fr.): Cinoches, 6 (46-33-10-82); UGC Biarritz, 8 (45-62-20-40); Parmessiens, 14 (43-35-21-21). SANS TOIT: NI LOI (Fr.): 14-Juillet Odéon (ex. Paramount), 6 (43-25-59-83); UGC Marbeuf, 8º (45-61-

94-95); Gaumont Parnasse (ex-Paramount), 6 (43-35-30-40). SECRET HONOR (A., v.o.): Reflet Logos, 5: (43-54-42-34); Olympic Entre-pbt, 14: (45-43-59-41). SHOAH (Fr.) : Olympic, 14 (45-43-

SILVERADO (A., v.o.): Espace Gaîté (v.o., v.f.), 14 (43-27-95-94); Mari-gnan, 8 (43-59-92-82). - (V.f.): Marivaux (ex-Paramount), 2 (42-96-80-40). vair. (ex-Paramount), 2° (42-96-80-40).

SOLEIL. DE NUIT (A., v.o.): Gammont Halles, 1° (42-97-49-70); Publicis Saint-Germain, 6° (42-22-72-80); Hautofeuille, 6° (46-33-79-38); Ambassade, 8° (43-59-19-08); George V. 8° (45-62-41-46); Parmassiens, 14° (43-20-30-19).

— (V.f.): Gaumont Opéra, 2° (47-62-60-33); Montparmos, 14° (43-27-52-37); Le Maillon, 17° (47-58-24-24). Le Maillot, 17 (47-58-24-24).

LE SOULIER DE SATEN (françoportugais, v.o.) : Bonaparte, 6 (43-26-12-12). STOP MAKING SENSE (A., v.o.) : Escurial Panorama, 13° (47-07-28-04),

STRANGER THAN PARADISE (A., v.o.): Utopia Champollion, 5 (43-26-84-65). SUBWAY (Fr.): Gaumont Halles, 1" (42-97-49-70); Gaumont Richelica, 2" (42-33-56-70); Studio de la Contrescarpe, 5" (43-25-78-37); George V, 8" (45-62-41-46); Montparnos, 14" (43-27-52-37).

LES SUPERFLICS DE MIAMI (A., v.o., S. SUPERFINES DE MIRANI (A. V.O., v.f.): Marivaux (ex. Paramount), 2- (42-96-80-40); Rex. 2- (42-36-83-93); City Triomphe, 3- (45-62-45-76); Paramoum Opéra, 9- (47-42-56-31); UGC Gare de Lyon, 12- (43-43-01-59); Galaxie (ex-Paramount), 13- (45-80-18-03); Mistral, 14- (45-39-52-43); Mostropera, 14- (43-27-52-33); Convergental (43-27-52-3 18-03); Matral, 14º (43-39-52-43); Montparnos, 14º (43-27-52-37); Convention Saint-Charles, 15º (47-58-24-24); Pathé Clichy, 18º (45-22-46-01); Tourelles, 20º (43-64-51-98).

TARAM ET LE CHAUDRON MAGI-QUE (A., v.f.): Napoléon, 17 (42-67-63-42). THE SHOP AROUND THE CORNER

(A., v.o.) : Action-Christine, 6 (43-29-11-30). TOKYO GA (All., v.o.) : Seint-Andrédes-Arts, 6 (43-26-80-25). TROIS HOMMES ET UN COUFFIN (Fr.): Forum, 1º (42-97-53-74); Capri, 2º (45-08-11-69); Quintette, 5º (46-33-79-38); Ambassade, 8º (43-59-19-08); George V, 8º (45-62-41-46); St-Lazare Pasquier, 8º (43-87-35-43); Français, 9º (47-70-33-88); Nation, 12º (43-35-04-67); Fauvette, 13º (43-31-56-86); Montparnos, 14º (43-27-52-37); Paramount Oricans, 14º (45-40-43-91); Gaumont Saint-Charles, 15º (45-79-33-001); mont Saint-Charles, 15t (45-79-33-00) Gaumont Convention, 15t (48-28-52-27).

TUTTI FRUTTI (A., v.o.): Quintette, 5° (46-33-79-38); George V. 8° (45-62-41-46); Marigman, 8° (43-59-92-82); Parnassiens, 14° (43-35-21-21). – (V.f.): Français, 9° (47-70-33-88); Fauvette, 13° (43-31-56-86). UNE CRÉATURE DE RÊVE (A., v.o.):
City Triomphe, 8' (45-62-45-76); v.f.;
Maxéville, 9' (47-70-72-86); Paramoant
Opéra, 9' (47-42-56-31); Gaumont Par-

nasse (ex-Paramount), 14° (43-35-UNE NUIT DE RÉFLEXION (Brit., v.o.): Forum Orient Express, | (42-33-42-26): St-Germain Village, 5 (46-33-63-20); Lincoln, 8 (43-59-36-14).

VAMPIRE. VOUS AVEZ DIT VAM-AMPIRE, VOUS AVEZ DIT VAM-PIRE? (\*) (A., v.a.): Forum Orient Express, 1st (42-33-42-26); Marignan, 8st (43-59-92-82); George V. 8st (45-62-41-46). — (V.f.): Richelicu, 2st (42-33-56-70); Français, 9st (47-70-33-88); UGC Gare de Lyon, 12st (43-43-01-59); Expression 12st (42-32-11-59); Fauvette, 13 (43-31-56-86); Mistral, 14 (45-39-52-43); Montparnasse Pathé. 14 (43-20-12-06); Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01); Socrétan, 19 (42-4)-

o کَنَدَ SOIR

 $N^{*}$ 

o BIREMA

PAIME

concar

\_ une /

resortation assist

groot Lees

s ff - minnes

respectively pr

gar glate od l€

ter, a problen

Aprile Lation

Nov. 117 0.48

62217 - 17231

6565 - 522**3**25

impera 2 (2-73)

I. . . . . . . o

missariat ir

mente uns là

54781 L 0791

iloz et mê

Turefir de ;

de dan esta i

Bots de rê

girta andreas

mest. Il pour

(#11. dieug

: ne

dare his p

a n

They

Pari Justi

lumisis of

ment des i

Bert en C

den Ethic

africkline de

. 5.7 гер (5.7 г.рс

Seitt, sur

೯೭೮-೭ ೧೮೮

Potentiel p

eller de sk

2017-11-11

Mires des

Guerney :

 $c_{23},\ldots,$ 

subt. sa

Miles to a Ca .......

52) - 3-753  $\hat{c}: \mathbb{R}^{n_1 \times n_2}$ 

195 (1.5)

4. M. 6 11

595 BOOK

fig:  $\xi_{\rm o}$ 

\_=

ENPE

Note to

ile former

Yes Co

 $\hat{\sigma}^{c_{j}c_{j}^{c_{j}}t_{j}^{c_{j}}}$ 

 $n_{\overline{n}_{1},\frac{1}{2}},\dots,$ 

b<sub>lit</sub>

Ten. c i-u, 4:-;...

Day ....

1....5

i ses

terar \_\_\_a\_

2.0

ಡಚಿತ್ರಗಳು

7 7 7 7 ...

N 3 525 B

11. - 11 a b

Curant un i specialis choniques ( Constate godt music mélornania couches de revient à la SUCCES BUILD

A VC

∉L'Op

Co n'est

entend-or

malgré le

noncé du

MEION CO

sont du u

reletif, ceç

fait le dés

chaines 🚣

du public

films tola /

Don Giovai télévisées o

DERSONS STATE

d'Eric Lipeas

**DOUTORAL** on

PREMIÈRE CH

KOI

BEL Aujourd SEAT MAL A porte de 20 h 35 Lejeud

> ball et implants Mois l'éntistion KOL BELL Acjourd'!

Emission de P. S

Le staniste cha

SEAT MALAC A pace de S De S. Bolchi, d'a: L. Mentiera, avec Une sombre histo Sicile, pays de la à reviue ensemble

anciennes générals

23 h 10 Journal 23 h 35 TSF. Le rei, la nouvelle vicas à corriver en l'a revisitée façon « pop-tique, qui se danse ( La Villette montre l'

> 0 h 20, la francopho tous les pays de langs LE TEMPS DE VIV TF1 - SAMEDI

les tous céputs, en

superbes trompettes

"Les Faience leur Passé,

DEUXIÈME CHAINE 20 h 35 Foulleton: U Réal J. Doniol-Valenz Troisième épisoile: Re la vir au quotielles selo 21 h 40 Apostropias. Magazine littéraire de l'

Sur le thème : « Emoti Invisés : Pilante Amili Les progran

Le Mon

S

# RADIO-TÉLÉVISION INFORMATIONS « SERVICES »

-A VOIR-

CASTAGE OF ACT AND ACT OF ACE DATES

42-33-42-36) 14 12-33-42-36) 14 12-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-42-36 14-33-36 14-33-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36 14-34-36

MANUEL BY A CANAL

145 45454)

ACT OF THE PARTY O

more Paint is more St. Chillien Salby Paint. 18

MA 20 144 34.

i kanendoung se

¥E (A. ≠/ ) : So. 49-(4) : Grand

S/ISCARZA &

# Opers. 2 47.

Artades, 🤝 (4).

9 (40-25-) 0-37/ 9 (40-25-) 0-37/ 9 (20-40) - UGC

95-46) LGC 23-44) : P2:24-

1 ( at ) : George

Consider Section 527 , UGC Mar.

酒底 (4, 94)

E (Jap. 7.01 .

271-12-561; St. 146-13-63-261; 23-35-14); Par-

? (Fr.) Ambas

Marinia +

sed to recom.

Opers Nath

ra' Gaumon-

3. Mantefranz, 186, 7 (\$7-25, 16-7446), Bern 165-64-25-27)

2 (41-57-63-62) 6 (51 (45-74) (516) 2 (47-42)

St. 14 142.4%

22. 37 (43-59-278 전 2000x, 9

40 : Barrette.

MIN OF PARTY

: Gaustauer Par

D. Gramon 42-7), Value

Park 19 (45)

20 45-15-

:रब्द्यों के (45-6) -

A. v.f.) Galte.

E (treesal)

4: 4 Lien-1: 4 Julier-George V. 9 int-Bastille, 11 imperial, 2 (47)

AL DE SOME

22 (A. 7.4)

(41-35-15-E).

Arcades, 2 Optra, 2 47-

SONDE (Fr.)

See Wate

ELE (fr.)

i Peto mié.

5.74.44-641

8 447-25-8 45-62-2, 13 143-57-

HO); INNERED.

運 (A2 vo.) \* 33-9\*-\*\*?;

.vc) LGC

LL SECRET

42.73

35-21-23)

Para Double .

\$2.31 to (4)

P 143 27-32-37)

1. A. W.

PAPA EST EN VOYAGE D'AFFANTS

PELE BIELE

PLEAT STATE STATE & (SE)

RAMBO II ... Chen No. )

Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5 1134 Capa 5

RECHERCHE SUSAN DESIRE

MENT Form the Manager of State 2 control of the Manager of State 2 control of the Manager of the

Light Land

RETOUR VIEW LE FUTUR (A. 14)

## CR (A 10)
## COLUMN TO 
LES RIPOR Y (Fr.) Lucentum, V (6)

ROCKY IV

Mangana 8 to

Sec. 2: 123a

Sec. 2: 123a

Sec. 2: 123a

Garage 6: 127425631.

Concentration of the sec. 2: 127426631.

Concentration of the sec. 2: 12

LA ROSE PULKPRE DI CARE (A. hare, 9 Mag.

ROUGE BAISER F. Coche. Will

SANS TOIL Nº 100 (Free 14)

3 (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4)

Ocean of Parameters & (43%

Salas Marteri, et (diet August et al. )

Parattourt in 4935-30-401

Local Olympic Emp

SECRET HONOR . . . va. Rela

SHOWN FOR COMPANIES IN 1884

Real of the control o

SOLER DE NEIT A 11 Grands
Heiler Silvina Prouce SanGentri e 2012-200: Hungfemile e 2012-200: America

LE SOULED DE SATIN HARE

STOP MAKING SENSE (A. 19)

portugue : Biristane et tible

STRANGER THAN PARADISE IL

SLBWAY Fr Journan Haller Fift

sign Charle Courspoiler, S. 1888.

Wilder Strategy V. B. (1992)

1) 40 40 10 Dates (4) 43-75(37)

LES SUPERFLICS DE MIAMILIA

142 Sec. 124 Sec. 2 - 1 (648) 11 Co. 2 - 1 (648) 12 
Grand Contraction (a few field). Communication (a few field). Communication (a few field).

tion Survey as a survey of the Paris Charles as a survey of the last of the survey of

QUE A VI Napoleus In 100

THE SHOP AROUND THE CORNE

TONYO GA

TROS HOMMES ET L COUFFE

FOR STATE OF THE COUFFE

GEORGE TO THE COUFFE

COURTED TO THE COUFFE

COURTED TO THE COUFFE

COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO THE COURTED TO TH

UNE CREATI RE DE REVE (A. ra)

Cap Thumphon (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00-15-7) (1.00

TOKYO GA

14. 40 that the same of first

TAREN ET LE CHALDRON MAG

photo and the

SHIVERA! .

41-46 . . . . . . . . .

#### Thais, votre tasse de thé?

∉ L'Opéra ? Très peu pour moi Ca n'est pas ma tassa de thé l », entend-on dire. Il est vrai que, malgré le goût toujours plus pro-noncé du public français pour la musique en tous genres, à la télévision comme à la radio, ils ne sont qu'une minorité à suivre les émissions d'art lyrique. Tout est relatif, cependant. Rappelons que même une audience de 3 % - qui fait le désespoir des directeurs de chaînes - représente plus d'un million de personnes, soit le total du public des concerts donnés durant une année entière par l'ensemble des formations symphoniques françaises 1

Constatons également que le goût musicai se cultive, et que la mélomanie gagne de nouvel couches de la population. L'opéra revient à la mode. La preuve : le succès auprès du grand public de films teis Amadeus, Carmen ou Don Giovanni, ou d'émissions isées comme les trois heures passées avec Bach, en compagnie d'Eric Lipmann sur TF 1. C'est pourquoi on ne saurait qu'encou-

imbert, au Musiclub de FR 3, de repenser l'opéra pour le petit

L'idée de présenter des versions abrégées des grandes ceuvres lyriques peut faire frémir de prime abord. N'est-ce pas encourager la sous-culture que de présenter des « opéres digests» abrégés, pré-mastiqués, réduits en une bouillie informe ? La question mérite d'être posés à l'époque du « muzak » (1), du synthétiseur et de la culture par craintes cont vaines.

La conception de Jacques Bourgeois, directeur artistique de cette série d'opéras abrégés (on a déjà vu la Favorite, de Donizetti, et on annonce l'Orphée, de Gluck résulte d'une recherche légitime, celle de concilier deux genres qui peuvent paraître antinomiques : le grand opéra et le petit écran, les grands espaces et l'intimisme. Il ne suffit pas de retransmettre l'opéra tel quel, il faut une nouà la télévison, et c'est celle-ci qui aboutit tout natureliement à une condensation de l'œuvre, qui préserva l'essential de la musique, ainsi que le contenu dramatique.

Le prochain spectacle, Thais, roman d'Anatole France, en donne un bon exemple. Le but de Charles Imbert - « permettre à des œuvres que les théêtres euxmêmes ont des difficultés à réaliser de rester vivantes dans notre répertoire national » - est atteint. Œuvre mineure, à la saveur un peu désuète du dix-neuvième siècle, Thais n'est peutêtre pas votre tasse de thé, mais elle gagne à être connue dans cette version. Elle révèle, de surcroît, les jeunes talents de

ALAIN WOODROW. \* Thats, samedi 22 février, 23 h 05, FR 3 (en stéréo sur France-

Musique).

Musique en boîte, diffusée en ontinn dans les lieux publics.

#### Vendredi 21 février

**PREMIÈRE CHAINE: TF1** 

#### **KOLOSSAL MOTEUR BELLISSIMO DESIGN** Aujourd'hui sur TFI à 12 h 55 et 19 h 35

SEAT MALAGA. Moteur System Persche. A partir de 51900 F (Prix de la 1,2 L au 3,2,88)

20 h 35 Le jeu de la vérité : Elton John. Emission de P. Sabatier et R. Grumbach. Le planiste champion toutes catégories — piano, foot-ball et implants — répond à toutes sortes de questions. Mais l'émission a été enregistrée à l'avance.

#### KOLOSSAL MOTEUR **BELLISSIMO DESIGN**

Aujourd'hui sur TFI à 12 h 55 et 19 h 35 SEAT MALAGA. Moteur System Porsche. A partir de 51,900 F (Prix de la 1,2 L au 3,2,86)

22 h 10 Téléfilm : Le vignoble des maudits. n 10 l'element : Le vignosse des intataires.
De S. Bolchi, d'après le roman de L. de Stefani, adpat.
L. Mandare, avec L. Massari, M. Adorf, L. Rosa...
Une sombre histoire familiale dans les années 30 en
Sicile, pays de la Mafia. Dernière partie : les difficultés
à revivre ensemble après dix-sept ans de séparation. Les anciennes générations ne comprennent pas les nouvelles.



23 h 10 Journal.

23 h 35 TSF.

Le ral, la nouvelle musique qui bouleverse l'Algèrie,
vient d'arriver en France. Issue de la tradition d'Oran, vient a arriver en France. Issue de la trainton d'Oran, revisitée façon « pop-rock-reggae », une musique hypnotique, qui se danse (le concert enregistré le 17 février à La Villette montre l'itinéraire de cette musique, depuis les tout débuts, en passant par Belloumou et ses superbes trompettes jusqu'à Chab Khaled, la star). A 0 h 20, la francophonie en chanson, des vidéoclips de tout les nous de lougue formaire. tous les pays de langue française.

#### LE TEMPS DE VIVRE AVEC DANIÈLE GILBERT

TF1 - SAMEDI 22 FÉVRIER À 7 H 40 - TF1 "Les Faïenceries de GIEN : Riches de leur Passé, Fortes de leur Avenir

#### **DEUXIÈME CHAINE: A2**

20 h 35 Feuilleton : Un seul être vous mange Réal J. Doniol-Valcroze. Avec C. Spaak, Y. Folliot... Troisième épisode, Rencontres orageuses, sépa la vie au quotidien selon Doniol-Valcroze. 21 h 40 Apostrophes

Magazine littéraire de B. Pivot. Sur le thème : « Emotions, passions, obsessions », sont invités : Nicole Avril (la Première Alliance) ; Jean

Bothorel (Toi, mon fils); Annabel Buffet (D'amour et d'eau fraîche); Lydia Flem (la Vic quotidicane de Freud et de ses patients); Jean-Didier Vincent (Biologie

22 h 50 Journal. h Cine-club : le Chute de la maison Usher. Film français de Jean Epstein (1928), avec J. Debu-

court, M. Gance, C. Lamy. (Muet. N.) En 1840, dans une demeure isolée, une femme perd un peu de sa vie chaque fois que son mari peint son par-trait. Inspiré de deux nouvelles d'Edgar Poe. Recherches visuelles, suggestion des images, pour un

#### TROISIÈME CHAINE: FR3

20 h 35 Feuilleton: A nous les beaux dimanches! De R. Mazoyer, scénario de G. Elgey et C. Watton... Troisième épisode de cette superbe saga des années 30, deux familles, deux univers, une confrontation.

21 h 35 Vendredi : Spécial Face à la 3. Magazine d'information d'André Campana, animé par G. Guicheney et A. Campana. M- Yvette Roudy, ministre des droits de la femme, et

m— r veux renus, munistre ues arous ue la jamma, et M= Marie-France Garaud, présidente de l'Institut international de géopolitique, répondront aux questions du public sur ces thèmes : la France dans le monde et l'enjeu mondial de la liberté et du développement. La vie quotidienne des femmes et des hommes en France aujourd'hui et demain, et l'enjeu électoral du 16 mars. 22 h 30 Journal.

22 h 50 Espace francophone. Au sommaire : Vanuaiu, une francophonie menacée? Enquête de M. Makki et un monéro spécial sur le

22 h 56 Prétude à la nuit.

#### FR3 PARIS-ILE-DE-FRANCE

17 h, L'age en fleur; 17 h 15, Re de Transe; 17 h 30, Un naturaliste en campagne; 17 h 55, Tout sur la région; 18 h, Action 3; 18 h 55, La panthère rose; 19 h 5, Atom PIC; 19 h 15, Informations; 19 h 35, Opération Condor.

#### CANAL PLUS

20 h 55, l'incomm de Las Vegas, film de L. Milestone; 23 h 5, Mandingo, film de R. Fleischer; 1 h 5, Afice, Sweet Afice, film d'A. Sole; 2 h 55, Outsiders, film de F. Ford Cop-pola; 4 h 20, Week-end sanvage, film de W. Fruet; 5 h 50, Anarchistes, grâce à Dieu.

#### LA «5»

7 h 30 Voltà la «5», rediff.; 11 h 30 Voltà la €5», rediff. ;-15 h 30 Vollà la €5», rediff.

19 h 30 C'est beau la vie. Jen animé par Alain Gillot-Pétré.

20 h 30 Pentathion.

n 30 Formaction. Jeu animé par Roger Zabel et réalisé à Milan devant un public français sur le thème de la culture, de l'actualité.

22 h 30 Mode etc. Des événements dans le vent. Magazine hebdomadaire.

23 h 30 C'est beau la vie, rediff.; 0 h 30 Pen-tathion, rediff.; 1 h 30 Mode etc., rediff.

#### FRANCE-CULTURE

20 h 30 Le grand débat. 21 h 30 Black and blue : Delaunay's Dilemma

22 h 30 Noits magnétiques. 0 h 10 De jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUE

20 à 30 Concert (donné le 9 juin, émis de Sarrebruck): Idoménée, bailet de Mozart ; Symphonie en trois mouve-ments, de Stravinski ; Concerto pour piano et orchestre no 1 en ut majeur, de Boethoven, par l'Orchestre radio-

symphonique de Sarrebruck, dir. D. Russel Davies, sol. A. Brezdel, piano. 22 h 20 Les soirées de France-Musique

Les programmes du samedi 22 et du dimanche 23 février se trouvent dans « le Monde Loisirs »

Le Monde

avec «SCOOP» DIMANCHE 23 FÉVRIER à 16 h 45 sur TF 1

MÉTÉOROLOGIE



PRÉVISIONS POUR LE 22 02.86DÉBUT DE MATINÉE ≡ Brouillard ~ Vergla dans la région

Evolution probable du temps en France entre le vendredi 21 février à 0 houre et le samedi 22 février à misuit.

Le flux perturbé océanique circulera an sud du 45 parallèle, épargnant ainsi la moitié nord du pays, qui subira une invasion d'air froid en provenance des

Sessedi matin, passages mageux et éclaireies alteracront sur la majeure partie du pays. Une zone de manvais temps touchera toutefois le Sud-Ouest, le Languedoc et le sud du Massif Central, avec de fréquentes chutes de neige, ainsi que les régions méditerranéemes avec de la pluie. D'autre part une invasion d'air froid par le nord sera à l'ori-gine de chutes de neige sur les régions proches de la Manche.

En cours de journée, l'air froid en provenance des îles Britanniques gagnera l'ensemble des régions situées au nord de la Loire en s'accompagnant de chutes de neige. Une amélioration se

dessiners sur le Sud-Ouest, puis le Mas-sif Central et le Sud-Est.

Les températures minimales atteindront – 8 à – 14 degrés sur un grand quart nord-est ; seules les côtes bénéfiieront de températures voisines de O degré. Les températures maximales avoisineront -5 à -8 degrés dans l'Est, et resteront comprises entre - 2 et 2 degré, sur le reste du pays.

Évolution pour dimunche : rétablisse-ment d'un régime très froid de nord-est sur l'ensemble du territoire. La journée sera partout ensoleillée et très froide, avec un vant de nord-est modéré. Les températures minimales s'abaisseront en moyenne de 2 degrés, les températures maximales resteront stationnaires.

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré dans la journée du 20 février, le second le minimum de la puit du 20 février au 21 février) : Ajaccio, 11 et 3 degrés ; Biarritz, 8 et 2; Bordeaux, 5 et -2;

240; St-Gervais-Le Bettex: 40-180;

Samoens: 50-210; Thollon-les-Mémises: 90-115; Tignes: 175-275; La Toussuire: 180-210; Val-Cenis: 90-

150; Valfréjus, 70-185; Valloire-Galibier, 100-120; Valmorei: 145-210;

Bréhat, 4 et -2; Brest, 4 et -5; Cannes, 12 et 3; Cherbourg, 0 et -5; Clermont-Ferrand, 0 et -9; Dijon, -2 et -13; Dinard, 2 et -5; Embrun, 3 et -7; Grenoble-St-M.-H., 0 et -5; et - 7; Grenoble-St-M.-H., 0 et - 5; Grenoble-Saint-Geoirs, 0 et - 8; La Rochelle, 3 et - 4; Lille, - 3 et - 11; Limoges, 4 et - 5; Lorient, 2 et - 4; Lyou, - 2 et - 6; Marseille-Marigname, 5 et - 4; Nancy, - 3 et - 12; Nantes, 0 et - 6; Nice, 13 et 5; Paris-Montsouris, - 2 et - 6; Paris-Orly, - 2 et - 8; Pau, 7 et 0; Perpignan, 12 et 0; Rennea, 3 et - 4; Rouen, - 1 et - 10; Saint-Etienne, - 1 et - 8; Strasbourg, - 2 et - 6; Toulouse, 3 et - 3; Tours, - 2 et - 9.

Températures relevées à l'étranger : Alger, 15 et 11; Genève, -1 et -3; Lisbonne, 14 et 11; Londres, 2 et -6; Madrid, 11 et 6; Rome, 13 et 8; Stockholm. - 5 et - 9.

(Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

#### BULLETIN D'ENNEIGEMENT-

Voici les habiteurs d'emergement et 20 février. Elles nous sont communi-quées par l'Association des maires des stations françaises de sports d'hiver (61, houlevard Haussmann, 75008 Paris), qui diffuse aussi ces resseigne-ments sur répondeur téléphonique au

Les chiffres indiquent, en centimè-tres, la bauteur de neige en bas puis en haut des pistes.

SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

Les Arcs: 145-300; Bonneval-sur-Arc, 140-220; Carroz-d'Araches: 100-180; Chamonix: 60-200; La Chapelle-180; Chamonix: 60-200; La Chapelle-d'Abondance: 100-160; Châtel: 150-200; La Chusaz: 90-240; Com-bloux: 80-190; Les Contamines-Montjoie: 60-260; Le Corbier, 100-160; Courchevel: 145-190; Crest-Voland: 110-195; Flaine: 115-345; Flumet: 80-150; Les Gets: 90-180; Le Contamines (2016). Les 180; Les Grand-Bornand, 80-165; Les Houches, 40-150; Megève: 80-170; Les Ménuires: 105-210; Méribel: 100-195; Morzino-Avoriaz: 90-220; Peisey-Nancroix: 95-220: Le Planne: 150-Nancrobt, 95-220; La Plagne: 150-180; Pralognan-La Vanoise: 120-150; Praz-sur-Arly: 100-160; La Rosière: 130-260; St-François-Longchamp: 150-

SERE Alpe-d'Huez: 180-200; Alpe-du-Grand-Serre: 100-170; Autrans: 90-160; Chamrousse: 180-200; Le Collet-d'Allevard: 100-130; Les Deux-Alpes: 155-270; Les Sept-Laux: 90-150; Saint-Pierre-de-Chartreuse: 60-220;

Val-Thorens: 300-420.

Villard-de-Lans-Corrençon: 70-150. ALPES DU SUD Allos-Le Seignus, 180-200; Auron: 150-200; Beuil, 160-200; La Colmiane-Valdeblore: 190-210; La Foux-d'Allos: 170-190; Isola 2000: 170-235; Mont-100-190; Isola 2000: 170-235; Montgemèvre, 150-210: Orcières-Merlette: 180-250; Les Orres: 150-200; Pra-Loup: 110-170; Risoul 1850: 170-220; Le Sauze: 80-200; Serre-Chevalier: 100-160; Superdévoluy: 140-230; Valberg: 170-210; Vars: 150-190.

PYRÉNÉES Les Agudes : 90-150 ; Les Angles : Cauterets-Lys: 215-395; Font-Romen: 95-105; Goarette: 120-400; Luchon-Superbagnères: 90-200; Saint-Lary-Soulan: 100-195.

MASSIF CENTRAL

Le Mont-Dore : 70-130 ; Super-Besse : 80-140 ; Super-Lioran : 160-190. JURA

Métablef: 40-150; Les Rousses, 120-

VOSCES

Le Bonhomme: 80-140; Gérardmer: 70-150; St-Maurice-sur-Moselle: 90-

LES STATIONS ÉTRANGÈRES Pour les stations étrangères, on peut

s'adresser à l'Office national du tonrisme de chaque pays : Allemagne : 4. place de l'Opéra, 75002 Paris, tél. : 47-42-04-38 ; Andorre : 111, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, tél. : 45-08-50-28 ; Antriche : 47, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, tél. : 47-42-78-57 ; Italie : 23, rue de la Paix, 75002 Paris, tél. : 42-Les Agudes: 90-150; Les Angles: 66-66-68; Suisse: 11 bts. rue Scribe, 100-230; Ax-les-Thermes: 100-200; 75009 Paris, tél.: 47-42-45-45.

#### PARIS EN VISITES-

#### SAMEDI 22 FÉVRIER

- Les plantes d'appartement et leurs secrets », 10 heures, devant l'entrée Primîleur, 80, avenue de Villiers (les Amis de la terre de Paris).

 Rembrandt >, 14 heures, hall Petit « La Mosquées de Paris », 14 h 30,

place du Puits-de l'Ermite (Paris pas-· Le Musée des transports urbains »,

14 h 50, 60, avenue Sainte-Marie, Saint-Mandé (L'art pour tous). L'Opéra », 11 heures, centre vesti-

bule d'honneur (La France et son passé), où 13 h 30, entrée (P.-Y. Jas-let). « Les impressionnistes : peintres du

monvement, de la lumière et de la joie de vivre », 14 h 30, entrée Jeu de Paume (M.-C. Lasnier).

« Salons du ministère de la marine », inscriptions 42-60-71-62; après 18 heures, 45-48-26-17 (A. Ferrand) (carte d'identité) ; ou 16 heures, 2, rue

« Les salons du Quai d'Orsay », Lides.

15 heures, devant aérogare des inva-« La peinture française au Louvre : le 19 siècle, le néoclassicisme », 14 h 30,

hall porte Denon. · Exposition Pierre Balmain », 15 heures, 10, avenue Pierre-I'e de Serbie (M. Hager).

· Exposition d'orchidées », 15 heures, entrée principale du parc floral de Vin-cennes (Paris et son histoire).

« Une heure au cimetière-musée de Montmartre », 10 heures et 11 h30 devant le 16, avenue Rachel (V. de Lanelade).

« Une heure des Abbesses à Pigalle ». 14 h 30, à 16 sortie mêtro Abesses (V. de Lanelade). «L'hôtel de Lassay», 15 h 30, métro Invalides, sortie Université (E. Ro-

Plusieurs formules de VACANCES sur la baie d'ARCACHON Economisez plus de 25 % mêmes qualités de prestations LE ROUMINGUE - 33138 LANTON

mann), où 14 h 30, sortie métro Chambre des députés (I. Hauller). « La seule forêt du XV<sup>e</sup> siècle à Belle-

ville parvenue jusqu'à nous », 14 h 30, métro Invalides (M. Banassat). « Pour les jeunes : le tour du monde en 80 minutes ». 14 h 30. Musée de l'homme, place du Trocadéro.

«La Banque de France», 14 h 45. place du général Catroux. « Rodin et Camille Claudel », 14 h 30, 77, rue de Varenne.

#### **CONFÉRENCES**

SAMEDI 22 FÉVRIER

Centre Varenne, 18, rue de Varenne, 14 h 30, colloque - Vivre avec l'informatique -, 42-22-18-58.

dix-neuvième siècle : le romantisme ». Jacques. « l'Indonésie à travers ses grands sanctuaires ...

15 h 30, « Les notions de ciel et d'enser, condition post mortem on ante mor-

Sorbonne, 18, rue de la Sorbonne, amphithéâtre annexe, 15 heures, débat avec M. René Dumont, tête de liste pour les Verts à Paris.

rement par le corps ? =, 47-70-44-70.

(Ch. Guasco).

# APPEL AUX DONNEURS

L'Organisation de la transfusion sanguine de l'Ile-de-France appelle les personnes n'ayant jamais donné sang à participer aux dons particulièrement nécessaires en cette

mercredi 19 février, les responsables soulignent, en effet, que . les conditions climatiques actuelles et les affections qui en découlent (grippes, etc.) rendent les approvisionnements en sang plus difficiles, alors que les demandes des établis-

· Alors, si vous n'avez jamais ter pour un don régulier.

Aux sidèles du don du sang, il est

Salle des spectacles, place de la Ré-sistance, à Saint-Denis, 14 h 30, «Le Maison des mines, 270, rue Saint-

21 bis, rue Notre-Dame-des-victoires,

26, rue Bergère, séminaire : « La psy-chiatrie ne doit-elle pas passer nécessai-

17, rne des Petits Hôtels, 15 heures, «Le message des Nibelungen, série grands mythes de l'humanité »

En Re-de-France

#### POURRONT VOYAGER **DE SANG** DANS LE METRO

période de l'année. Dans un communiqué diffusé

sements s'amplifient ».

offert votre sang, si vous avez entre dix-huit et soixante ans et si vous souhaitez agir pour sauver des malades et des blessés, appelez le 43-06-70-00 , déclarent les à ces nouveaux donneurs potentiels si difficiles, selon les spécialistes, à recru-

conseillé de respecter les dates de convocations indiquées pour ne pas désorganiser l'approvisionnement régulier qui correspond à des prévisions établies pour les mois à venir.

LES FEMMES ENCEINTES

**EN PREMIÈRE CLASSE** 

Les femmes enceintes pourront mière classe des transports en commun de la région parisienne avec un billet de seconde. Mª Georgina Dufoix, ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale. et M. Charles Josselin, secrétaire d'État chargé des transports, ont demandé cette amélioration au Syndicat des transports parisiens, qui l'a

acceptée. Une carte de priorité sera automatiquement délivrée par les caisses d'allocations familiales, dès la déclaration de grossesse. Cette carte permettra aux femmes enceintes de circuler avec un titre de seconde dans les premières classes des réseaux métropolitains et RER de la RATP et de la SNCF

Les mots croisés se trouvent dans «le Monde Loisirs» page 14

VNE NUTI DE RÉFLEUON (Br. 1945)
val : Fortan Omeri Express à (Brit 42-20) : Si-Corman Ullige (Brit 43-20) : Lincoln & (14-15-15-14) Septembers, 17 42-201 : St-Comman (allege 63-201) - Limening (allege 63-201) - Limening (allege 63-201) - Limening (allege 63-201) - Common Com Hanceleuile. Happelousie.
6. \$6 (43-59-52-41-46) . v.f.
-70) ; Saint-[3-87-35-43) ;
5) ; Facewitt,
ar. 14-(43-20-15-39-12-43) ;
15- [48-28-18- [48-22-(A3. v4)

DEUX FORS



duit est toujours pour une entreprise un moment redouté. Il peut contri-buer au redressement de la marque quand les affaires sont difficiles, il peut en affecter gravement la santé. Mais, s'agissant de construction automobile, l'ampleur des investissements engagés, le pari industriel que représente pour le groupe et les hommes la mise en chaîne d'une nouvelle gamme, constituent des élé-ments qui pèseront très lourd dans l'avenir de la firme.

La 205 a sauvé Peugeot, la BX a redressé Citroën, l'Escort ou la Kadett ont fait la fortune de Ford et de GM Europe. La Mini, pour sa part, a fait la gloire de British Ley-land, mais l'Allegro n'a pas aidé la firme britannique, loin de là. Bien que le statut de Renault mette l'entreprise à l'abri de bien des tourments, le succès des modèles 21 qui vont apparaître sur le marché est l'une des conditions indispensables au redressement du groupe. Les dif-ficultés de départ de la Super 5 sont encore dans les mémoires et l'échec des R 14 aussi.

Aujourd'hui, M. Besse se trouve donc dans la situation qu'a pu connaître en son temps M. Hanon, et il est capital que le lancement des Renault 21 soit un succès. Le souffle de la grande machine nationale en

La première apparition publique de la nouvelle gamme - tout à l'avant, quatre roues indépendantes - aura lieu au Salon de Genève le 6 mars. Les onze versions seront commercialisées à la même date. informations officielles, le grand public connaît les grandes lignes de

ces nouvelles voitures. Résumons les: familiale, de moyen gabarit, très bien dessinée avec son parebrise très penté, riche en solutions techniques modernes, proche par bien des aspects, des R 25.

En fait, à l'usage les essais vien-nent d'être réalisés sur des routes glissantes en Grèce, les Renault 21 apparaissent comme des voitures originales dont les qualités l'emportent sur les défauts.

Les qualités d'abord : grand espace intérieur, confort, absence totale même à très haute vitesse de bruits aérodynamiques (le CX va de 0,28 à 0,34), freinage sans défaut, consommation basse.

Les deux moteurs à essence sont brillants malgré des boîtes très longues, et font appel à l'électronique mais sont montés pour le 1 701 centimètres cubes transversalement et pour le 1 995 centimètres cubes longitudinalement (comme pour le diesel de 2068 centimètres cubes).

6 BONS Nº

5 BONS Nº

5 BONS Nº

Cela n'apparaît pas pour les techniciens de la marque comme une aberration industrielle. Pourtant, il a fallu imaginer des trains avant spécifiques qui donnent des empatte-ments, des ailes avant et des passages de roues différents. Le tout peu visible à l'œil.

Quoi qu'il en soit, selon les modèles, on constate une tendance au « cirage » pour le modèle à 1 700 centimètres cubes - (les roues avant tournant à vide au démarrage) - et un certain goût pour le sous-virage dans le cas du modèle 2 litres. Tarage des suspensions? Pneumatiques? Assistance? Etat des routes grecques qui ont servi de décor aux essais? Peut-être les quatre. Il reste que la direction, très précise dans tous les modèles, ne revient pas de la même façon en sortie de courbe. Celle de la 2 litres (à moteur longitudinal) - paresseuse - réclamant de la part du conducteur une certaine vigilance. Pour autant, le roulis, ce défaut si souvent dénoncé chez les Renault, a disparu,

Intérieurement, les nouveaux modèles sont accueillants. Des petits détails peuvent pourtant irriter : ainsi les poignées de portières qui ne

JOURNAL OFFICIEL

Sont publiés au Journal officiel

Nº 86-230 du 17 février 1986

entre le gouvernement de la Répu-

blique française et le gouvernemen

du royaume de Thailande sur la coo-

pération en matière d'exécution des

condamnations pénales, signées à Bangkok le 26 mars 1983.

• Nº 86-231 du 17 février 1986

portant publication du protocole

additionnel à l'accord de coproduc-

tion cinématographique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérative du Brésil du

6 février 1969, fait à Brasilia le

fixant les conditions d'admission à l'Académie de France à Rome.

Du 14 février 1986 modifiant l'arrêté du 5 août 1963 modifié

fixant les modalités de rémunération

des personnels participant en qualité

d'auteur aux émissions de la radio-

et complétant le tarif interm

riel des prestations sanitaires.

Du 18 février 1986 modifiant

TIRAGE DU MERCREDI

**19 FEVRIER 1986** 

Nº 86-233 du 18 février 1986

du vendredi 21 février :

DES DÉCRETS

14 octobre 1985.

DES ARRÊTÉS

télévision scolaire.

# LE CARNET DU Monde

- Laure DEVARRIEUX, Frédéric DALIBARD,

le 10 février 1986.

91, rue de Caen, 14740 Bretteville-l'Orgueilleuse.

Mariages

- On nous prie d'annoncer le

Anne-Marie CARRÈRE, professeur, secrétaire de la commission

de l'Académie française Mériadec COURTET,

30. bonlevard Beaumarchais. 75011 Paris.

main, ce qui amène à ciaquer... du

Les nouvelles Renault 21 seront. 2

n'en pas douter - avec un cabriolet

R 5 - les vedettes du Salon de

Genève. Mais, quelques stands plus

loin, chez Fiat, les Croma (le Monde du 20 février) leur donne-

ront la réplique. Et la bataille des

prix fera le reste. L'enjeu : un mar-

ché de 2600000 voitures de ce type

vendues chaque année et dont Renault veut avoir sa part (6%). En

tout cas, ce n'est pas la R 18, qui

• Les prix sont les suivants

21 TL, 66800 F; 21 TS, 69500 F; 21 GTS, 73800 F; 21 RS, 81500 F;

21 TSE, 85800 F; 21 RX, 90000 F; 21 TXE, 96600 F; 21 TD, 77800 F; 21 GTD, 82800 F; 21 Turbo D,

92400 F; 21 Turbo DX, 102400F.

Version essence (TL, TS, GTS,

WEEK-END D'UN CHINEUR-

TSE, RS): moteur 1721 cm3, 76 ou

Nouveau Drouot

Samedi 22 février

14 heures: tableaux modernes et

II F-DF-FRANCE

Dimanche 23 février

Bernay, 14 heures: bijoux, orfè-

vrerie, meubles, objets d'art; Char-

tres, 14 heures: dessins, objets

d'art, argenterie, mobilier;

Etampes, 14 heures : meubles.

objets d'art : Les Andelys, 14 h 30 :

menbles, objets d'art, tableaux, argenterie; L'Isle-Adam, 14 h 30:

tableaux modernes; 16 heures:

tableaux anciens; Provins,

14 heures : armes anciennes ; Ram-

bouillet, 14 h 30 : tableaux Nabis et

de l'école de Pont-Aven ; Versailles-

Chevan-Légers, 10 h 30: dessins XVIII et XIX: 11 heures: art nou-veau, art déco; 14 heures: tableaux

anciens, objets d'art, meubles, mon-

PLUS LOIN

Samedi 22 février

He de Bréhat, 14 heures : meubles.

objets d'art ; Marseille-Prado,

Bordeaux, 14 heures : monnaies ;

naies et cannes ; 14 h 15 : timbres.

turbo 13 et 19 MKg.

CLAUDE LAMOTTE.

disparaît qui pourra le prétendre.

bout des doigts. Pas facile.

 Marie-Hélène MESLET Eric SINNASSAMY

sont heureux de faire part de leur mariage, qui a été célébré, dans l'inti-mité, le 4 février 1986 à Paris.

Décès

- M. et M™ Jacques Collet, leurs enfants et petits-enfants, M= Jean Bruet, s enfants et petits-enfants, Mª Thérèse Bruet, Mª Suzanne Bruet, ont la douleur de faire part du décès de

> M= André BRUET. née Georgette Cazier, croix de guerre 1939-1945.

La cérémonie religieuse sera célébrée à 13 h 45, le lundi 24 février 1986, en l'église Sainte-Marie des Batignolles, Paris-17°, suivie de l'inhumation à 15 h 15 dans le caveau familial, au cimetière de Saint-Denis (93). 90 ch, couple 13,2 MKg et 14,1 MKg. moteur 1995 (RX, TXE», 120 ch. 17,9 MKg. Version diesel: 2068 cm3, 67 on 88 ch, avec

14 h 30: tableaux anciens, tableaux

modernes, meubles, objets d'art, bijoux; Montpellier, 14 heures:

falences, argenterie, meubles,

Avignon, 14 heures: bijoux.

argenterie, objets d'art, menbles :

Bayeax, 14 heures : timbres, cartes

postales; Calais, 14 h 30: archéolo-

14 h 30: tableaux, bibelots, orfevre-

rie, meubles; Limoges, 14 heures: meubles, objets d'art; Nancy,

14 heures : art 1900, tableaux

anciens, meubles; Rouen,

14 heures : céramiques ; 16 heures : étains ; Troyes, 14 heures : meubles.

objets d'art, argenterie, tableaux :

Vitry-le-François, 14 heures : mobi-

FOIRES ET SALONS

Antony; Bourges; Chevilly-Larae (bourse aux cartes postales); Nogent-sur-Marne (pavillon Bai-tard); Pan; Paris (porte de Ver-

sailles), salon du vieux papier et des collections; Paris (porte de Ver-

sailles), salon de l'érotisme;

lier, objets d'art.

ment) ; Vélizy-IL

e méditerranéenne : **Châteaudu** 

tableaux.

- On nous prie d'annoncer le décès de

M. Philippe CHENAUX DE LEYRITZ,

survenu en son domicile dans sa De la part de M. et M∞ Jean-Louis Besson, M. et M∞ François Cheneaux de

ses frères et sœurs. Virginie et Robert Barbaut, Caroline, Nicolas, Hélène et Marie

esson, Marc, René et Gabrielle Chaucau de Leyritz, ses neveux et nièces, Et toute sa famille none et Richard Faye

Et tous ses amis.

Les obsèques auront lieu dans l'inti mité, le samedi 22 février 1986 à 15 heures, en l'église Saint-Sauveur du 15 neures, en l'égise samt-sauveur en Petit-Andely (Eure). Une messe sera célébrée le vendredi 14 mars à 9 heures en l'église Saint-Germain-des-Prés, Paris-6'.

M. et M= Besson 113 bis, rue de la Tour, 751187 Paris. M. et M= Cheneaux de Leyritz, 105, rue de Courcelles.

Le conseil d'administration La direction générale Et tout le personnel d'Unibail

M. Philippe CHENEAUX DE LEYRITZ,

survenu brutalement dans sa quarante

- Montpellier. Paris. Gages (12).

M™ Hervé Harant, M. et M™ Christian Harant,

M. et M™ Xavier Harant, M. et M™ Régis Harant,

M. et M∞ Philippe George, M∞ Mario-Christine Harant, Le docteur et M∞ Ivan-Michel Mª Catherine Harant, Mª Astrid Harant,

Siegfried, Olivier, Hortense. Emilienne, Raphaëlle, Guillanme, ses arrière petits-enfants, M= Boilard et sa famille, Sa belle-sœur et ses neveux.

ont la douleur de faire part du décès du

docteur Hervé HARANT. à la faculté de médecine, directeur honoraire du Jardin des plantes de Montpellier, correspondant permanent de l'Académie de médecine, officier de la Légion d'honneur,

survenu le 16 février 1986 à Montpel

Selon la volonté du défunt, les obsè ques out en lieu dans la plus stricte inti-mité familiale, le 18 février.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Résidence Montpelliéret, rue Fabre. 20, rue de l'Argenterie. 10 A, avenue du Professeur-Grasset. 3, rue Chamayou.

Nos abonnés, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du - Carnet du Monde - sont priés de joindre à leur envoi de texte une des dernières bandes pour justifier de

- M≕ Arlette Leroi-Gourhan,

son épouse, Anne, Martine, Yannick, Christian, ses enfants, ses petits-enfants, Et toute la famille ont la tristesse de faire part du décès du

professeur. André LEROI-GOURHAN,

survenu le 19 février 1986.
Les obsèques ayant lieu dans la plus stricte intimité, un bommage lui sera rendu le lundi 24 février à 10 h 30 à la chapelle Saint-Ignace, 33, rue de Sèvres à Paris.

(Le Monde du 21 février.)

Le responsable et les membres du laboratoire d'éthomologie préhistorique « Université Paris-I, CNRS », ont la grande tristesse de faire part du décès de

M. André LEROI-GOURHAN, fondateur de ce laboratoire, professeur au Collège de France, membre de l'Institut,

survenu, à Paris, le 19 février 1986.

 Tonion Ganac (Ariège). Mª Nougué, née Laget, Les familles Soula, Guin, Parents, alliés et amis, ont la tristesse de faire part du décès de

M. Émile NOUGUÉ. agrégé de l'Université, professeur honoraire. chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du Mérite, ndeur des Palmes académique

Les obsèques civiles auront lieu au cimetière de Ganac (Ariège), vers 16 heures, le vendredi 21 février 1986.

Cet avis tient lieu de faire part

Ni fleurs ni conronnes. Le Cygne-4, Avenue Franklin-Roosevelt, 83000 Toulon.

- Ses collègues et amis de Genève, Paris, Aix-Marseille et Grenoble, ont le chagrin de faire part du décès, le 14 février 1986, de

Aline SZEMUNSKA, professeur de psychologie à l'université de Varsovie, docteur *konoris causa* de l'université de Genève.

Après des études à Berlin et à Genève, A. Szeminska fut assistante à l'université de Genève auprès de Jean Piaget de 1932 à 1939. Restrée en Pologne avec la guerre, elle s'évada du tance et fut déportée à Auschwitz. La paix revenue, elle enseigne à l'aniversité de Varsovie tout en participant réguliè-rement aux travaux du Centre international d'épistémologie génétique de Genève.

**Anniversaires** 

- La famille de Raymond COGNIAT

rappelle son souvenir à ses amis en ce neuvième anniversaire de sa mort.

Cérémonies religieuses

 le 22 février à 16 heures, une céré-monie officielle sura lieu à la Grande Mosquée, 3, rue Quatrefages.
 Des prières seront dites à la mémoire des cinquante mille musulmans, morts pour la France en 1916, à Verdun. Les intéressés pour cette cérémonie sont priés de se faire inscrire à la récep-

SUPPLÉMENT

# IL ETAIT UNE FOIS... LA TÉLÉVISION

NYMERO COMPLEMENTAIRE

**VALIDATION: POUR LE MERCREDI 26 FEVRIER 1986** 

PROCHAIN TIRAGE: SAMEDI 22 FEVRIER 1986

NOMBRE DE RAPPORT PAR GRILLE **GRILLES GAGNANTES GAGNANTE (POUR 1F)** 

ET LE SAMEDI 1" MARS 1986

JUSQU'AU MARDI APRES-MIDI

1 097 060,00 F 74 315,00 F 62 + complémentaire 8 585,00 F 1 686

135,00 F 106 777 4 BONS Nº 10,00 F 3 BONS Nº 2 132 318

Le Monde explique pourquoi la gauche a cassé le monopole de la télévision. Le Monde remonte aux

4, 5, 6 et bientôt le satellite.

sources de la télé pour vous raconter de Gaulle, la première vedette politique du petit écran, Sabbagh le pionnier, Lazareff le visionnaire. et les autres, les Santelli, les Sangla. Un dossier en 819 lignes...

Egalement au sommaire:

entretien avec Philippe Sollers

Les grandes enquêtes de la rédaction

Le Monde **AUJOURD'HUI**  DAMA (Karachi)

trant de qui représente la restration de réfugiés où

dan, companies de tentes, dont certains ton control of the co tes, de l'Ouest, ils sont pris en

SISSOIR . LAPPES

y: 22 \* PUBLIM PLEINER COMPREME

\_e roc → MANE Sisyphe, le roi légené

condamné à pousser éternelle d'une montagne un énorme r ant d'atteindre le somm nices Nations unies pour le respectives problèmes des réfugiés. alles li a beau s'évertuer à les raps sur l'annue les réinstaller là où on ve

una matteme demeure. De nouveau lent in partout, aujourd'hui d'Ougand Non pas que les efforts du HCR : iente e la plusieurs gouvernements, en d'agree equaisations du système de delle regulaisations privées telles qui

i. ... : ...ommissionit est p. en Transaction is 35satisfied a countertiva it meme de plus ac on a serial mil-

acominassablemean a poursuit cette dauble mome. dars les pages e' seul

lions de réfu-

For ... les

Democrates du

T-1-1

Control antidien chinois Jingji Ribao. Tuatele et du Soleil de Dakar témoi ment les implantations en cours de alen en Chine, du rapatriement des and Achiepies et de l'insertion de altivalta dans le tissu social de plusie Teprésentant du Bureau intern

and an pose le projet de son organism pied une bourse internation Manuel professionnel des réfugiés. S: positives que soient ces opéra ette te sont malheureusement que de

hai par l'insuffisance des con laire de Etats membres de l'ONU. I cutte sconomiques qu'ils out à réson Que et financière on idéologique qui les e en faveur des réfugiés, s en ce qui concerne le Cana deré comme l'un des plus gé c: 221 n'a guère d'illusions pour

🚟 🤐 s du tiers-monde — sur le t centres plus des quatre cinqui plus alors qu'à partager a con- observent les journalistes de Bruxelles), ils ne s'en server

EN PRESSION - réfugiés fait une entrée en e lerique politique de e réfugiés sont plus de Pakistan, et un autre

que ce sur casa le monde. Da le surfout dans la prevince figure surrout came to prothen. Jul sont géographique vivant pour la plupart



lance, l'intérêt commun et la social, qui corrigers les inéga-lités et rectifiers les injustices actuelles, permettra d'élem-ner le fossé croissent entre les pays développés et les pays en voie de développe-(Déclaration concerns l'instauration d'un nouvel or dre économique internapons

№ 22

ORIANE CONTROL OF THE PARTY OF

PADRE OF FATRO (E.P. 10)

PAPA EST EN LOYAGE D'AFFINE LA PARTIE DE CHASSE IBIA (a) PFLR BIELD A STATE COME PLEAT SCOC Octor & IC RAMES II . See Spirit Spirit Notes

RAN SECTION OF THE SE

RECHERCHE SUSAN DESCRIPTION

MENT FORD ONE STATE OF STATE O

RETOUR VISS LE PUTCRIA Carmina Track (A. 14)

REVOLUTION 10.1 Games 12.5 (1.1) Factor (1.1

LES RIPOLY FOR LUCERSIE NIC

ROCK) IV Mangran e ja

SOR A) 19 Emilian 8 (8 1646) 16-16 17 17 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 18-16 1

LA ROSE FOR RPRE DU CARETA

ROLGE BAISED TO CHARLES

SANS TOTT NI LOI STILL HAND

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

5 1.10 3 5 1.154 8 (454) 2014: 5100 (cm. 14 (45352).2))

54-551 Colo Marbeul, F (454) 94-551 Colo T. Parrasse (n. Parrasser & 4-55(3-46)

SECRET HONOR 14, 101 : Refer

SHOAH ' OFFICE IF (60

SILVERALE: : Escate (air

(\* 6. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1. ) (\* 1.

SOLEIL DE NI IT 4 55 Gaunni Ballin, 2 1 1 25 1 Publica Sant German 4 2011 Ledi Hann Italie 5 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

60-77 (see 1.2 (494) (cont. 2 (494)). Le Ma

LE SOLLIER DE SATIS (france

STOP MAKING SENSE (4.14)

STRANGER THAN PARADISE IA

SUBWAY Common Halles Fill 97-44-7 Common Richelme 2 (6

Problem (G. Controller ) (G. Controller

LES SUPERFLICS DE MIAMITATE

Gard de La Caracter (1948)
Martine de La Caracter (1948)
Patrice Caracter (1948)
Gard de La Caracter (

TARAM ET LE CHALDRON MAS

THE SHOP SHOUND THE COME

TOA10 G4 15 15 Sant-Austr

TOATO GA
TROIS HOMMES ET UN COUPE

FOR THE CONTROL OF THE COUPE

GEORGE PROGRAM CONTROL OF THE COUPE

PROGRAM CONTROL OF THE COUPE

MOUTH OF THE COUPE OF THE COUPE

TROUBLE CONTROL OF THE COUPE OF THE

GRAMMON CONSTRUCTION 19 (45-25-25-25)

ILTH FRETTI A. - 01 QUINTER

(45-3-7-2-3) George V. 9 (45-3-4-4)

Al-465: Mangalir V. 24-4-4-2-3-4-4

Parnassien (45-15-3-3-3-3) for

NET OF ATT DE DE DEVE (A. 14)

UNE CREATURE DE REVE (A. IS)

Cry Thomps 100-2-101 II.

Cry Thomps 100-2-101 II.

Maxeville, 121-2-10-11 Gamme P.

nasse (ex-Paramount), 14 (415)
30-40).

UNE NUT DE REFLEXION (SE v.a.) Forum Orieni Express (s. 1888) 42-26): S: German village (s. 1888) 63-20): Limenia 8 (43-50-30-14).

42-26): Si-German Miliage.
42-26): Si-German Miliage.
42-26): Si-German Miliage.
43-30): Lincoln & (2-30,30-14).

VAMPIRE VOUS AVEZ DIT Vide
PIRE ? (1) (A. 10.) Forum (red
Express, (1) (A. 30-10): Mergan (red).
(41-50,00-32): George (red).
(41-50,00-32): George (red).
(41-50,00-32): George (red).
(41-50,00-32): George (red).
(43-31-30-34): Miliage.
(43-31-30-34): Miliage.
(43-31-30-34): Miliage.
(43-31-30-32): Pathe (red).
(43-31-30-32): Pathe (red).
(43-31-30-32): Pathe (red).

QUE (A. 1) : Nanion IP (1)

14 car Adult-Craume of 1825

Except To a state of the state

sees:

portugani, in Schaparte & 1450

Logon + a section Olympa East

16.73

C: 4

Mic 1

: kuz

म्ब स्ट्रा

Reto-

\*\*\*\*\*\* 1.E

27.2

21705

CA CC

U165

e utre-

1:32

THE PERSON NAMED IN

rexer-

Avec la collaboration des organisations du système de l'ONU et d'associations françaises pour le développement

FORUM ≈ IEVELOPPEMENT

Magyar Vemzel • EL PAIS • ASAHI SHIMBUM • ZYCIEZWARSZAWY • NONHTHKIN •

# Le rocher de Sisyphe

↑ OMME Sisyphe, le roi légendaire de Corinthe, condamné à pousser éternellement sur la pente d'une montagne un énorme rocher qui toujours retombait avant d'atteindre le sommet, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) s'efforce inlassablement depuis sa création en 1952 de résoudre les problèmes des réfugiés.

Mais il a beau s'évertuer à les rapatrier, les intégrer sur place ou les réinstaller là où on veut bien les accepter, le problème demeure. De nouveaux réfugiés déferlent de partout, aujourd'hui d'Ouganda.

Non pas que les efforts du HCR soient rains. Soutenus par plusieurs gouvernements, en coopération avec d'autres organisations du système de l'ONU et de multiples organisations privées telles que la Croix-Rouge

ie Haut Commissariat est parvenu, en trente ans, à assurer ta protection et même l'avenir de plus de vingt-six millions de réfugiés. Inlassablement, il poursuit cette double

lci même, dans les pages d'« Un seul monde », les journalistes du

grand quotidien chinois Jingji Ribao, de la Presse de Tunisie et du Soleil de Dakar témoignent respectivement des implantations en cours de réfugiés vietnamiens en Chine, du rapatriement des Somalis en Ogaden (Ethiopie) et de l'insertion de divers réfugiés africains dans le tissu social de plusieurs régions séné-

Un représentant du Bureau international du travail (BIT) expose le projet de son organisation consistant à mettre sur pied une bourse internationale d'échange de main-d'œuvre qui permettrait d'utiliser au mieux le potentiel professionnel des réfugiés.

Si positives que soient ces opérations et mesures, elles ne sont malheureusement que des palliatifs. Leur relative efficacité risque même d'être compromise anjourd'hui par l'insuffisance des contributions volontaires des Etats membres de l'ONU. Les grandes difficultés économiques qu'ils ont à résondre et les conséquences psychologiques et financières de l'implacable confrontation idéologique qui les oppose n'inclinent guère, en effet, les pays industrialisés à accroître leurs subsides en faveur des réfugiés, ni leurs quotas d'accueil. En ce qui concerne le Canada, par exemple, pays considéré comme l'un des plus généreux, le Deroir de Montréal n'a guère d'illusions pour l'avenir.

Les pays du tiers-monde - sur le territoire desquels sont concentrés plus des quatre cinquièmes des réfugiés - n'ont plus alors qu'à partager avec les derniers arrivés leur pauvreté, voire leur misère. A moins que, comme l'observent les journalistes de Dawn (Karachi) et du Soir (Bruxelles), ils ne s'en servent comme otages, ou si l'ou veut comme une carte destinée à renforcer leur position dans les relations internationales.

Il serait naïs de s'en étonner. Les Etats sont des « monstres froids » qui n'ont de règle que leur propre intérêt ; l'aide accordée par les pays riches est rarement innocente. Les journalistes du supplément « Un seul monde » qui ont parcouru récemment l'Ethiopie ont pu le constater une nouvelle fois. Le monde, écrit Politika (Belgrade), a transporté ses divisions en Ethiopie, devenne le champ clos des idéologies. Zycie Warszawy (Varsovie) montre que, cependant, un minimum d'union sur le terrain entre pays de l'Est et de l'Ouest membres de l'ONU a permis à l'aide internationale de réaliser une action très positive.

Au-delà de leurs divers points de vue, les journalistes se sont re-



d'abord de nature politique. Si importante qu'elle soit, l'aide d'urapporter une solution durable à ce problème, pas plus qu'à celui de la faim Il fant traiter les causes du

ioints sur une

même conclu-

sion essentielle :

le problème des

réfugiés est

mal, pas seulement ses symptômes (Asahi Shimbun, Tokyo). Toute aide qui n'est pas destinée au développement restera improductive (El Pais, Madrid). Une aide à long terme, inspirée de l'esprit de solidarité, est indispensable (le Monde, Paris). L'aide d'urgence - particulièrement active ces dernières années mais qui s'essouffle aujourd'hui et produit des effets pervers sur le plan agricole et alimentaire - ne permet en aucune manière de résoudre le problème fondamental, celui du développement (El Dia, Mexico).

Il est grand temps de relancer un dialogue entre pays riches et pays pauvres afin de mettre au point des modes de relations économiques mieux adaptés aux exigences de justice, de liberté et d'efficacité. La reprise de ce dialogue correspondrait au strict engagement qu'ont pris tous les Etats membres de l'ONU au ndemain du plus grand massacre d'hommes de l'histoire, la deuxième guerre mondiale. Engagement de respecter la Charte de l'ONU dans sa double mission de maintenir la paix et la sécurité dans le monde (art. 1) et de favoriser le « relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et les conditions de progrès et de développ dans l'ordre économique et social » (art. 55). Paix et développement étant étroitement liés.

A cette entreprise, il faut désormais un soutien des médias et des citoyens eux-mêmes. Car il est totalement vain de parler de paix, de développement et de droits de l'homme si les uns et les autres n'y consacrent pas, de façon désintéressée, une part de leurs activités

> JEAN SCHWOEBEL, coordonnateur.

TRIBUNE DES NATIONS UNIES

# Les réfugiés, un problème permanent

la question - quelle est la situation la plus dramatique des résugiés dans le monde? ., un ancien haut commissaire des Nations unies pour les résu-giés a répondu un jour : « C'est le cas individuel d'un réfugié qui a perdu son identité et qui essaie de la retrouver. »

Multipliez le cas individuel par dix millions, répartissez ce chiffre sur tous les continents et vous aurez une idée assez exacte de cette tragédie aussi vicille que le monde.

En effet, on ne peut envisager une issue hors d'une solution politique globale, permettant d'éliminer les guerres, les conflits armés, les violations des droits de l'homme. En attendant l'avènement de l'utopie, il faut bien s'occuper de cette armée de sans-patrie.

Le haut commissaire n'est que le protecteur, l'ambassadeur, le consul de ces gens qui ont perdu leur nationalité échange d'une liberté parfois provisoire, même précaire. Il en a sauvé des millions. Comment?

En les aidant, lorsqu'ils le voulaient et que les conditions le permettaient, à rentrer chez eux. Cette solution-là, sans doute la meilleure, s'appelle, dans le jargon onusien, rapatriement volontaire. Des centaines de millers de Birmans, de Bangladechis, de Zimbabwéens, de Nicaraguavens vous diront que c'est bon de rentrer chez soi, sans

En leur donnant un coup de pouce afin qu'ils puissent s'intégrer dans les premiers pays d'asile. Allez voir du côté de plus de cent mille ex-réfugiés du Burundi ou du Rwanda qui vivent paisiblement une existance indépen-dante en Tanzanie. Ou ailleurs, au Soudan, au Zaïre, au Panama, au Belize, ou en Chine, où 50 % des deux cent quatre-vingt mille réfugiés du Vietnam sont aujourd'hui autosulfisants.

En leur facilitant enfin la réinstallation ailleurs, parfois à des milliers de kilomètres de distance. Il y eut une période pendant laquelle, chaque jour, presque mille personnes quittaient l'Asie du Sud-Est vers des horizons plus dégagés !

Un chiffre : depuis sa création en 1951, le Haut Commissariat a directement aidé plus de vingt-six millions de réfugiés à cesser de l'être, par le biais d'une de ces trois solutions. Un bilan impressionnant et éminemment positif. sans aucun doute, bien que, malheureusement, pas tout à fait concluant pour l'année 1985. Il reste plus de cinq millions de réfugiés en Afrique, plus de trois millions en Asie, au-delà de trois cent mille en Amérique centrale et plu-

sieurs centaines de milliers ailleurs.

Ils ont besoin de quoi, les réfugiés? De protection, d'abord, car ils deviennent vulnérables dès le moment de la traversée de la frontière. Cette protection a de multiples sacettes, allant de l'octroi de l'asile et de la délivrance d'un document d'identité ou de voyage à la protection juridique devant les instances du pays d'asile, et même à la protection physique. Le long de la frontière entre le Honduras et El Salvador des fonctionnaires mobiles du HCR accueillent les réfugiés et les amènent à travers les camps. En mer de Chine, des représentants du HCR louent des bateaux de pêche pour aller chercher des réfugiés à une station de forage en baute mer, à des centaines de milles marins de la côte. En Afrique, on intervient pour que les réfugiés particulièrement menacés puissent être transférés dans des lieux plus sûrs.

La protection, à elle seule, ne suffit pas. Puisque, dans les temps modernes, le réfugié, à de rares exceptions près, ne vient pas seul mais nové dans des vagues comportant parfois des centaines de milliers de personnes d'un coup, souvent à l'improviste, la première chose à faire est de sauver ces êtres humains de la mort. L'acheminement de vivres et de médicaments, de tentes et de couvertures, l'organisation de l'infrastructure qui assurera tant bien que mal l'approvisionnement en eau plus ou moins potable, ce sont là les priorités auxquelles doit faire face l'organisation chargée par l'Assemblée générale des Nations unies de s'occuper du sort des exilés.

#### L'indispensable information

Le monde entier a été récemment sensibilisé au drame africain. Mais les réfugiés existent depuis toujours et représentent un état d'urgence permanent. Dix ans après le début de leur exode, mille - boat people - continuent de braver chaque mois l'océan et les pirates. On n'en parle plus ou presque. Pourtant, en 1979, grâce aux pouvoirs des moyens d'information qui les mettaient à la « une » de leurs journaux,

les pays d'accueil ne manquaient pas. C'est pourquoi je me permets de féliciter les journaux du supplément - Un seul monde » de leur initiative à la fois journalistique et humanitaire et de leur dire un grand merci d'avoir décidé de traiter le problème des réfugiés de cette façon. Le Haut Commissariat aux réfugiés ne peut faire son travail sans que l'information passe, sans l'aide financière des gouvernements.

Autant l'existence de ces millions de réfugiés reflète les maladies de ce monde, autant la générosité de ceux qui financent les programmes du HCR témoigne de la disponibilité de ce même monde à la solidarité internationale et ouvre les portes de l'espoir.

Ne l'oublions pas, Einstein était un réfugié. Thomas Mann, Marlène Dietrich, Victor Hugo, Beckett, Dante, Rousseau, Chopin, Picasso, Troyat, Papin également...

Certes, derrière chaque réfugié ne se cache pas nécessairement un Einstein. Mais il est sûr que chacun apportera tout son savoir et sa volonté à ceux qui l'ont recu à bras ouverts, chez lui ou

LÉON DAVICO. directeur du service de l'information du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR).

DAWN (Karachi)

# Les exilés afghans: un baril de poudre

'EXPRESSION . réfugiés afghans » a fait une entrée en force dans le lexique politique de notre pays. Ces réfugiés sont plus de trois millions au Pakistan, et un autre million en Iran; ce qui représente la plus forte concentration de réfugiés où que ce soit dans le monde.

On les trouve surtout dans la province frontière nord-occidentale et au Baloutchistan, régions qui sont géographiquement contigues et ethniquement proches de l'Afghanistan, vivant pour la piupart dans des villages de tentes, dont certains se trouvent sur l'itinéraire de tout visiteur arrivant de l'Ouest. Ils sont pris en

charge par des services internationaux de secours que les Occidentaux ont mis en place d'autant plus volontiers que, en l'espèce, c'étaient les Russes qui étaient les responsables de la catastrophe.

Mais des dizaines de milliers de ces réfugiés n'ont jamais demandé à être admis dans ces camps ; d'autres en sont repartis, et on peut les voir aujourd'hui en des endroits aussi éloignés qu'Islamabad et Karachi, ajoutant leur marque propre à la couleur et à la diversité de la démographie au Pakistan.

Pour le moment, ils sont un élément de prestige international, leur présence étant la preuve la plus éclatante de la charge que le Pakistan a assumée et de la gloire à laquelle il peut prétendre en leur ouvrant ses portes. Ce rôle de bon Samaritain a certaines connotations théologiques, puisqu'on peut invoquer pour le justifier aussi bien l'islam que des raisons humanitaires. En réalité, cependant, les choses sont un peu plus compliquées car cette idéologie apai-sante dissimule des considérations pragmatiques de Realpolitik.

L'intervention russe et l'exode qu'elle a déclenché se sont produits à point nommé pour le présent gouvernement, à un moment où il avait le plus grand

besoin d'amis et de soutien. L'intervention russe a été une bénédiction du ciel, et l'attitude adoptée par le gouverne ment pakistanais lui a valu rapidement respect et légitimité, du moins aux yeux des Occidentaux. Mais, surtout, elle a assuré un afflux régulier d'armes et d'argent. On a donc accueilli les réfugiés à bras ouverts, sans leur poser de mestions indiscrètes. Il eût été alors bien mal venu d'évoquer les conséquences à long terme d'une hospitalité

AYAZ AMIR.

(Lire la suite page 30.)

aussi spontanée.

#### TRIBUNE DES NATIONS UNIES

#### **Une bourse internationale** d'échange de main-d'œuvre

E que les experts appellent « la mo-bilité insuffisante de la maind'œuvre » est très souvent un obstacle à l'emploi. En clair, cela veut dire que, quand il y a un emploi quelque part, le travailleur disponible est souvent ailleurs, peu enclin ou incapable de se déplacer en raison des racines et des habitudes qui le lient à son foyer.

Cependant, un réfugié est déjà, par dé-finition, un déraciné auquel il est possible d'aller chercher du travail plutôt que d'attendre qu'il s'en présente. C'est pourquoi l'Organisation internationale du travail (OIT) et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) étudient les moyens d'exploiter cette situation de fait pour en faire bénéficier à la fois le réfugié lui-même et le pays qui l'a accueilli. Mais l'idée séduisante d'une bourse internationale d'échange de maind'œuvre - et aussi de programmes de formation pour les réfugiés - n'est pas si simple à concrétiser, même s'il ne s'agit que d'assurer la synchronisation des quali-fications professionnelles d'une part et des possibilités d'emploi de l'autre.

La première difficulté à surmonter tient au fait que les réfugiés eux-mêmes sont souvent quelque peu réticents à dé-voiler leurs compétences. Lorsque enfin, l'on parvient à déceler certains profils professionnels se pose le problème de vérifier les qualifications avancées. On ne doit surtout ni les encourager ni les aider à prendre le travail des nationaux, tout en veillant à ce qu'ils jouissent des mêmes droits qu'eux, ou au moins qu'ils soient traités avec dignité et humanité.

#### Combler les pénuries locales

Il est frappant, cependant, de constater combien il existe de possibilités d'utiliser le potentiel de main-d'œuvre des réfugiés pour combler certains manques de maind'œuvre qualifiée. Ainsi au Soudan où l'émigration provoque une pénurie de main-d'œuvre qualifiée estimée à quelque 23 000 personnes. Il y a donc là un créneau important pour les 690 000 réfugiés qui y vivent. On a pu constater que 60 % d'entre eux disposaient des qualifications professionnelles recherchées dans le pays - telles que charpentiers, menuisiers ou chauffeurs, etc. - ou étaient en formation pour devenir des professionnels confirmés ou des cadres. Il faut donc envisager la création de coopératives rurales et d'ateliers de réparation en milieu urbain qui permettront d'absorber la maind'œuvre offerte par les réfugiés sans avoir d'effets regrettables sur le marché de l'emploi local. Une attention particulière doit être réservée aux femmes. Nombre d'entre elles ont trouvé leur gagne-pain dans la prostitution à Port-Soudan ou

dans d'autres villes du pays. Une enquête du BIT a cependant montré que beaucoup étaient des dactylos qualifiées, et on les a aidées à organiser un bureau de secréta-

Au Costa-Rica, quelque 9 000 des 20 000 réfugiés se sont établis dans les centres urbains. Du fait que les qualifications professionnelles de nombre d'entre eux sont les mêmes que celles des Costariciens et qu'ils parlent la même langue, un projet OIT/HCR a sélectionné des possi-bilités d'emploi pur environ un millier de chefs de famille. Un groupe important de réfugiés a rejoint les coopératives de production urbaines comme rurales, profitant en cela de la législation costaricienne qui permet aux réfugiés d'adhérer à des coopératives et même d'en créer.

Au Pakistan, où il y a plus de réfugiés que dans tout autre pays, une mission du BIT a noté « l'initiative et le dynamisme », « l'esprit d'entreprise impres-sionnant » et « la réceptivité aux changements » de la communauté résugiée. Diverses activités génératrices de revenus ont été envisagées puis lancées pour les réfugiés afghans, comportant notamment l'utilisation d'unités mobiles de formation pour améliorer leurs qualifications dans le domaine de la construction.

L'activité sans doute la plus proche de l'idée d'amener les travailleurs migrants à répondre à l'offre et à la demande internationale a été mise en œuvre en Amérique latine dans le cadre d'un projet BIT/CIM (Comité intergouvernemental pour les migrations). On prépare la migration des paysans salvadoriens réfugiés vers les pro-vinces de Salta et de Jujuy en Argentine où un nombre égal de paysans argentins sans terres devraient les rejoindre. Ces mnes déplacées, sélectionnées sur la base des profils professionnels définis avec l'aide du BIT, seront installées dans deux colonies binationales dans la province de Salta, où quelque deux cents familles se consacreront à la culture du café. Dans la province de Jujuy, deux cents autres familles cultiverent la canne à sucre destinée à la fabrication de l' « alconafta », un mélange de pétrole et d'alcool utilisé comme carburant pour les au-

L'établissement d'une véritable bourse internationale d'échange de main-d'œuvre pour les migrants et les réfugiés n'est pas encore pour demain, mais l'OIT et d'autres organisations se consacrent delà activement à faire de la masse des 10 millions de réfugiés du monde les artisans et les commerçants nécessaires à la vie de toute cellule sociale.

> K. TIDMARSH, directeur du service de l'information de l'Organisation internationale du travail (OIT).

#### DAWN (Karachi)

#### Les exilés afghans : un baril de poudre

(Suite de la page 29.)

Six ans après l'intervention russe, toutefois, chacun peut voir les signaux d'alarme clignoter. Malgré les indications équivoques qui parviennent de Genève, les perspectives de règlement politique ne sont guère brillantes. Qu'arrivera-t-il si les discussions restent dans l'impasse et si le Pakistan ne peut plus jamais se débarras-ser des réfugiés? Cette préoccupation lancinante est à l'origine d'une bonne partie de l'anxiété qui commence à se manifester, transperçant le mur de silence dont on a entouré ce problème.

La manière dont les résugiés semblent s'installer dans le pays présente tous les signes distinctifs de la permanence. Les plus riches d'entre eux ont désormais des biens au soleil. Les énormes camions afghans sillonnant les routes, les ouvriers afghans travaillant sur les chantiers de construction dans la capitale ou aux alentours, sont désormais des spectacles familiers. On peut voir des tentes afghanes, à côté desquelles sont garés des tracteurs russes, jusque dans des coins reculés du Pendjab. Près de la frontière, les troupeaux des réfugiés mettent les pâturages à dure épreuve.

#### Entre les mains des Grands

C'est un peuple uni par un loyalisme tribal et rendu redoutable par l'utilisation et la possession d'armes. Leur statut magique de guerriers aux yeux de Dieu confère à ces réfugiés une certaine immunité, que beaucoup d'entre eux ont exploitée pour se lancer dans des entreprises douteuses, comme le passage de drogue en contrebande ou le trafic d'armes. Leur présence entraîne aussi des prolongements politiques, puisque leur intégrisme les porte à se rapprocher des mouvements intégristes existant dans le pays, notamment de la formation d'extrême droite Jamaat-i-Islami. A quel prix pour l'avenir de la démocratie? Nul ne saurait le dire.

Ce qui rend le problème poignant, c'est que les souffrances des Afghans sont bien réclies. Le conflit dont ils sont les victimes n'est peut-être qu'un épisode de la compétition planétaire entre les superpuissances mais il n'en a pas moins bouleversé leur mode de vie. Pour le moment, on prête attention à leurs souffrances parce que cela cadre avec les préoccupations stratégiques des puissances occidentales. Mais cette attention risque de ne pas résister à l'épreuve du temps.

Les Américains ne se sont jamais beaucoup intéressés à l'Afghanistan avant 1979. S'ils s'y intéressent depuis, c'est parce que l'Afghanistan leur offre l'occasion d'obtenir réparation, par personnes interposées, d'une centaine de revers stratégiques et de prendre leur revanche sur les Russes, en donnant une correction à ces barbares sans foi ni loi. Le fait qu'aucun Américain n'est directement impliqué dans cette entreprise ne peut que lui conférer plus d'attrait.

Les Russes, de leur côté, ne sont pas non plus des philanthropes désintéressés. L'Afghanistan revêt de l'importance à leurs yeux pour des raisons de sécurité, ou parce qu'il s'inscrit quelque part dans la doctrine Brejney, ou pour quelque autre mobile obscur relevant des mystères de la stratégie. Pour l'une comme pour l'autre partie, les souffrances humaines ne sont qu'un aspect secondaire. Si leurs relations réciproques s'améliorent, rien ne permet de penser que l'Afghanistan ne sera pas sacrifié à des fins plus hautes, les Carathes, par exemple, ou même l'espace extra atmosphérique. Qu'adviendra t-il alors des réfugiés? Habitués, comme ils le sont peut-être déjà, aux risques d'un exil assez facile, et conscients des atouts énonnes que leurs dirigeants ont retirés de ce conflit (armes, argent, statut international), les réfugiés accepteront-ils jamais de retourner dans leur pays? Et s'ils n'acceptent pas, c'est-à-dire s'ils commencent à poser d'irritantes questions sur la solidarité islamique, le gouvernement pakistanais aura-t-il les moyens d'assurer leur rapatriement en bon ordre ?

D'humanitaire aujourd'hui, quel que soit le point de vue adopté, ce problèr peut aisément se transformer en un baril de poudre prêt à exploser. On a mis longtemps à le comprendre, mais les Pakistanais en sont désormais de plus en plus conscients.

AYAZ AMIR.

#### EL PAIS (Madrid)

#### E problème de l'émigration et du déracinement auxquels la guerre, l'insécurité on la famine engendrée par l'irrésistible progression d'une sse d'ampleur planétaire contraignent des populations entières ne se pose nulle part avec autant d'acuité qu'en Afrique - cette partie de l'Afrique qui s'étend d'un tropique à l'autre, de l'Ethiopie au Sénégal, du Tchad à la Tanzanie. Des organisations internationales publiques et

privées s'efforcent, avec les moyens dont elles disposent, autrement dit en menant une action qui s'apparente au « secourisme », de panser des plaies qui, bien sou-vent, sont le fait de l'homme. Ce qui compte, c'est de sauver des vies humaines, de parvenir à ce résultat quasi miraculeux qui est d'arracher à la mort des généra-tions entières que peut-être une dénutrition historique, prénatale, avait condam-nées à périr, allégeant ainsi le fardeau des bouches « inutiles ». Dès lors, cette conception purement . humanitaire ., irréprochable en soi, contribue indirectement à aggraver le fléau.

Le problème est, sans nul doute, économique. Il est possible, en recueillant les ressources nécessaires auprès de la commanauté internationale et avec le consentement des gouvernements concernés, d'éviter l'extermination de populations entières, d'ethnies menacées d'extinction totale. Mais ensuite il fant s'interroger sur

LE DEVOIR (Montréal)

#### Prudence en terre d'asile

PRĒS les Etats-Unis, le Canada a, au monde, le plus important programme d'accueil permanent des réfugiés. affirme le ministre d'Etat à l'immigration, M. Walter McLean. En compagnie d'un aréopage de fonctionnaires du ministère dont il n'a charge que depuis août 1985, il récuse toute accusation de tiédeur et se dit convaincu que notre tradition de terre d'asile ne faiblit pas. Quelques jours avant notre entretien, il

avait déposé aux Communes un « Rapport annuel sur les futurs niveaux d'immigration », qui prévoyait de porter de onze mille à douze mille, en 1986, le nombre des réfugiés parrainés par le gouvernement. Avec les réfugiés que soutiendront les organisations non gouvernementales, et les personnes admises en vertu de protaines crises (Salvador, Liban, Iran, Sri-Lanka, Guatemala), le total des réfugiés se situera entre vingt mille et vingt-trois mille nouveaux venus.

Si le Canada peut se dire généreux, en se comparant à la plupart des pays européens qui ont plutôt tendance à abaisser leur seuil d'accueil, les critiques restent vives au pays, de la part de mouvements communautaires et d'Eglises convaincus qu'il serait possible d'aller encore plus loin. « Nos seuils d'accueil croissent régulièrement, se désend M. McLean, mais de façon contrôlée. »

C'est un euphémisme pour décrire - le couloir étroit où manœuvre le gouvernement, entre sa conviction des bienfaits d'une telle expérience d'accuell et sa crainte d'une mauvaise réaction du public >.

En fait, comme la plupart des pays industrialisés, le Canada ne peut soutenir le rythme de croissance des réfugiés à travers le monde, une masse d'au moins dix millions de personnes. Son effort porte tout autant, aujourd'hui, sur l'aide aux organisations internationales, comme le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Le gouvernement conservateur canadien, élu en septembre 1984, a toutefois répudié les restrictions que le gouvernement libéral précédent avait imposées à l'immigration, en mai 1982, au creux de la récession. Dans tous les documents ofsiciels, on peut lire que les autorités actuelles ne croient pas, « contrairement au mythe établi, que les immigrants volent les emplois des Canadiens ». C'est encore plus vrai des réfugiés, soutient M. McLean, qui ne voit nulle trace, dans la population, de signes de rejet pour des ons économiques.

#### La couleur de la peau

Ses inquiétudes quant à la tradition d'accueil sont d'un autre ordre. Des sondages, que son ministère a commandés, ent d'attitudes fort différentes selon les régions de provenance des réfugiés on des immigrants qui s'installent dans un voisinage. On accepte toujours plus sacilement des Portugais ou des Polonais que des ressortissants des Caraïbes, et il va sans dire que la couleur de la peau et les distances culturelles sont au cœur de ces distinctions. « Je me refuse à parler de racisme, dit le ministre, mais c'est un fait au on sent une inquiétude. »

Ce ne sont pas tellement les nombres qui ont été affectés, que les règles d'admission. Durant l'après-guerre, les personnes qui réussissaient, par exemple, à se rendre au pays pouvaient compter ne pas être renvoyées par la force. Mais en 1973, devant l'apparition d'autres types de réfugiés, on mit en place une structure administrative officielle pour distinguer les « vrais » réfugiés, au sens de la convention de 1969 des Nations unies, des

# Promis à la mort

l'ultime finalité de cette « opération de sauvetage », ou plutôt sur son absence de finalité au-delà d'elle-même. Sauver tant de vies, dira-t-on, est une fin en soi, une œuvre exceptionnelle et d'un mérite incontestable. Oui, mais à condition de savoir où finit en réalité cette lutte contre la mort. Les enfants sauvés aujourd'hui en tel ou tel point du Sahel sont condamnés, un jour ou l'autre, à ne pas avoir une deuxième fois la même chance. Ce sont des êtres promis à la mort. La sécheresse qui dévaste, la guerre qui exile, le sein qui se tarit, tout cela se reproduira en un cycle implacable, fauchant ces vies que quelques litres de lait ou quelques flacons de solution nutritive ont préservées un

#### *Au-*delà de la charité

Le problème est donc économique. mais plus encore politique, dans la mesure où une démarche purement nationale ne peut suffire pour lutter contre un ennemi le climat - qui est secondé par l'obsession des frontières propre aux humains, laquelle se moque des lignes de partage héritées de l'ère coloniale. Politique, il l'est aussi dans la mesure, plus importante encore, où toute aide qui n'est pas destinée au développement sera, si nécessaire

« faux », qui cherchaient à contourner les

règles d'immigration pour obtenir un droit

« La procédure canadienne de défini-

tion du statut de réfugié est devenue une

filière d'immigration illégale », affirmait

récemment un journal américain. Tandis

que le gouvernement hésite autour de réformes à court et à moyen terme, la

population est tentée de partager cet avis.

Ce problème n'est peut-être qu'une frac-

tion de l'opération beaucoup plus large d'accueil des réfugiés de toutes les régions

du monde. Il n'en crée pas moins un nou-veau freinage, de nouvelles réticences.

LISE BISSONNETTE.

soit-elle, en un certain sens «improductive . Tel est le terrible dilemme anquel nous sommes confrontés. Voilà - sauf preuve du contraire - l'évidence, et chercher à s'y soustraire ne sert qu'à retarder la solution et à brouiller les cartes par une manœuvre de diversion.

Assurément, l'aide de l'Organisation des Nations unies est bienvenue, de même que celle de toutes les organisations internationales qui sont en mesure de mobilises des secours. Mais elle aurait beaucoup plus de sens si elle était offerte en unités de compte plutôt qu'en nature, ou, à défaut, si elle consistait en machines et en équipements industriels plutôt qu'en VIVICS.

Cette aide, il existe en Afrique un organisme tout désigné pour la recevoir, c'est l'Organisation de l'unité africaine (OUA), dont la mission pourrait consis-ter, non pas à établir des plans de développement dont la valeur obligatoire n'a d'égale que l'impossibilité d'exécution mais à assurer une véritable coordination. à décider quelle fraction des ressources recueillies doit être utilisée pour soulager la faim et quelle fraction doit servir à créer les infrastructures nécessaires à la vie sur le continent. Si nous parlons ici de l'Afrique, ce n'est pas seulement parce que c'est là que le problème est le plus dramatique, mais parce qu'une organisa-tion comme l'OUA a pour fondement même la conscience d'une certaine unité anquel contribue le passé colonial récent.

Tont cela ne veut pas dire que l'Occident soit entièrement coupable. On peut lui reprocher bien des choses, mais non de se porter, encore que tardivement, au secours des malheureux, ni même de donper la priorité à certains plutôt qu'à d'autres. Mais il doit bien comprendre qu'en agissant ainsi il se borne à accomplir une œuvre de charité, par laquelle, sans doute, il gagnera le Ciel, mais perdra la Terre. L'Afrique noire est aussi coupable, si ce n'est plus, que l'Occident, car sa représentation internationale commune a le devoir de ne pas se contenter de recueillir des aumônes sur le continent africain ou ailleurs. Et, si elle n'est pas capable de produire elle-même davantage de richesses, elle doit l'être en revanche de gérer ce qu'elle obtient pour en tirer des avantages durables que la seule charité ne saurait apporter.

J.-M. BASTENIER.



# Ça n'arrive pas

ES réfugiés, ce ne sont pas forcément « les autres ». Ce n'est pas seulement une affaire du tiersmonde. Rappelons trois exemples, trois cas qui ont eu pour théâtre la France et ses voisins du Nord et du Sud.

1939 : les républicains espagnols, vaincus de la guerre civile, par centaines de milliers franchissent les Pyrénées en plein hiver pour se retugier en riane. Celle-ci les accueille d'une façon qui ne in hiver pour se réfugier en France. lui fait pas honneur, même si, par la suite nombre d'entre eux deviendront français. 1940 : fuyant l'invasion allemande. toute une population, Belges et Français mêlés, prend le chemin de l'exode dans le plus absolu désordre.

1942-1943 : environ trente mille Francais s'évadent de leur pays occupé par les nazis en franchissant à leur tour les Pyrénées. L'Espagne les met en prison ou en

camp de concentration. Pouvaient-ils imaginer, ces réfugiés abandonnés à leur sort, qu'un jour serait créé pour leurs semblables un organisme international spécialisé? Pour qui a vécu ces événements, comment ne pas voir un progrès considérable dans l'existence du

HCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés)? Ces réfugiés que multiplient la folie des hommes et la rigueur des éléments, au point que le HCR, créé pour trois ans en 1951, ne risque pas, en 1985, d'être au chômage : il a sauvé vingt-cinq millions de réfugiés depuis sa création, il lui reste aujourd'hui dix autres millions à sauver. Un jour, ce peut être vous, moi, n'importe qui, n'importe quand.

Les détracteurs des Nations unies peu vent critiquer ses « bureaucrates », les observateurs souligner le gâchis d'une trop grande partie de l'aide internationale, notamment faute de transports suffisants. les détournements petits et grands, les « bavures » de tous ordres, le racket de la détresse pratiqué ici ou là. Mais il reste ce fait, têtu : sans le HCR, puissamment relayé dans sa mission de protection des réfugiés et de recherche pour eux de solutions durables, par les autres organismes des Nations unies, par la CEE, et par quelque 200 ONG (organisations humanitaires non gouvernementales), des millions de personnes seraient condamnées au désespoir et à la mort.

# DES RÉFUGIÉ

LE SOIR (Bruxelles)

# Otages o

ANISTAN. Thatlande, Soudan, Somalic. Mexique: les réfugiés, par millions, s'entassent dans les pas des d'accueil. Ils y dépendent du bonpais des populations et des autorités water des agences internationales, des organisations non gouvernementales. Re permette the deploiement de toutes les perme de la charité. l'exercice de la pentre de la mauvaise conscience. Mais pone de nominate surtout, ils sont devenus ansitude et économique, tent le pays hote que pour le gouverne poer la mutorité duquel ils échappent, on portis regardations qui les encadrent.

A Page to pulles guerres classiques sont passers au mode, hors de portée, trop passes trop dangereuses. l'arme des entre de tiers-monde (puisque le Suc est accent le théatre de tous les conflict c'est la guérilla. Et la guérilla, comme de sait depuis Mao et même comme et it que grace à la population au elle de este. C'est pourquoi l'enjeu prinneal to guerres modernes est mons le demander de nouveaux territoires que le comment de populations généralement n 'e arre

Compensance économique d'un tel control Si la plus évidente : William : Shear dans le Poids de la pitié (1):

#### POLITIKA (Belgrade)

#### Les embûches de

git raut quarante-neuf jours de marzae pour se rendre du village ristal 2: Mamur Deng, 24 ars, dams to gravinge soudanaise de Jonglei, au game de réfugiés d'Itang, dans le sudruest de l'Ethiopie. C'est le temps qu'à ris :: eine chrétien de la tribu Dinka pour trauver une certaine sécurité sous le matricule 64561. Dans le sud du Soutan les pénodes de guerre sont ples requertes que les périodes de

- Chise battart a, dit Deng, l'un des so same-souze mille réfugiés de la prounce of trang-Gambeta, a Nous avons 3000

... Ett. apie elle-même fouchée pe direct années consécutives de secherence, la plus grave qu'ait connue -- 3.- Subsahanenne onquante ans, doit non seviernent se presentate du sort de cent Guetre angis male réfugiés soudantes, mais vana en aide à près de huit millions de personnes qui souffrent de la faire. Massique peu ordinaire que celle

ansi constituée : des réfugiés qui fuient is querre trouvent asile dans un pays con les propres réfugiés de la faim luer tivers la Somelie ou vers Dibouti. La plus grande partie de l'eide alimentaire vient des pays occidentaux. Même a les responsables éthiopiens et les representants des organisations homanificies internationales répugnent à en parier, la tension est facilement détalate lorsque l'on évoque la queshen de la distribution de l'aide aux provisces septentrionales de l'Erythrée et cu Trans

Trois mouvements séparatistes sont actifs dans ces provinces, parmi les Dies gravement touchées par la séche-\*\*SS= Les autorités d'Addis-Abeba ont entrectis un programme de réinstallehon dans le Sud d'une partie de la per l'atton des provinces du Nord.

Cette décision rencontre le plain accui des pays donateurs du bloc onental. Mais elle se heurte à une répropation silencieuse des pays occi-

· Nous sommes neutres at il est incitient qu'elles (les autorités d ficals-Abeba) comprennent que le se:... te ce l'Ethiopie n'est pas mene-Pris grand som de souligner was Swakira, représentant régional

# qu'aux autre

es soutenir, cenx-lè qui nons list des Guen cette fin de siècle den monde informatisé tant dhe monde information de sa bonne de pour leur survie. Que, per riempie dont leur survie. Concert Live Aid a été la manifestation le ola, speciaculaire, ne soit pas qu'an fee de parlie Peut-on dormir tranquille après de camps de réfugiés en Ethio-Son all sucre avec l'Ethiopie, qui ne escrit que 8 kilos de nourritore fance de par mois, alors qu'il en faucrania de par moss, aros serable combie, et dont la misérable meda. Best jamais visitée par na medeca ceux de Kelafo, autres rapatriés de Samanie, dont les tentatives de réinstal-Rilling Street doivent être limitées faute de fende seux d'Itanga, fuyant la guerre cule de fende seux d'Itanga, fuyant la guerre leau perfect du fleuve voisin; ceux de dant en lecteres de la sécheresse, attendant en lectere Cla dont la souleire leurs dant en l'aguares de la secueration leurs la poussière leurs ientes de l'hopital, des enfants à tête de

# LE PROBLÈME

Assignment of Car Porganical

Cette a.de. Cerute in Afrique man

meme la conse erce d'une cename me

andrae countrient, a bross colours and

Gent soit entierement coupeble On he

the seprecher plan de catost manine

se perser, entire que tardiremen a

secours des mais street. It meme de de

ner is prierite a certain plute of

d'autres. Man il con bien comprene

Cu en agrissant une porne à anne

The une court is smarte, par land

Same Coute, it gag era la Ciel, mais pode

Cie. er de m'ert bie ber Deutent aug

terminents for the property of the

le des per de ne no de de derreier de renel.

ter Ces Burnittes out in continent afficia

ra mileure Et en fint au anbe

graduite eineimeme gavantage de

frenteiser, elib ubb fitte en teranche &

gener de quie la lot est pour es tire de

an antiger duration out it seule charite

J.-M. BASTEMER

Tour cela ne vout par due que l'Om

#### nort

Schools of a second letter white second seco i de 🚣 حدد خد construction of the control of the c Øi. in 7.67, 2 ೇದ್ದ ಲಿಕ 2000 ASSESSMENT OF STREET OF ST in the second des de la companya de THE NAME beresse भ्यात द्व<u>ार</u> Se semple control semple a semple a **60** 00 defect an elle announce in machine qu'i 24 G.Z

Contractor of the straight of Out and the pour and afficial pour air afficial pour air on the pour air of th Цe Œde≅€. Table: e uk × 2 decider que la salvia des resons recutations dans la salvia des resons ASSES. 1 is fairn of the fraction doi serve HURING erect les infrattrations nécessirs le vie sur le continue de nécessirs le sie sur le continue de nois perfos sée Maria Sec ą≃ε, `.' A frigue of the stilleness less die gibte in fine in beigete en feit s des: Cramatique, mai Tarce qu'une organi tion comme ( of A a pour forder

THE IES **非 47%**: deline. 14 L. 120 firma: Tanei:

ser de me. u er ive C ffer-16. 25 règa yan ብ **ተ**ለር ಫ. TE.

rigueur des éléments, au point que le HCR, crèé pour trois de plot en 1951 et chômage ils que pas, en 1955, 3'étre le chômage ils course de la chômage ils que pas, en 1955, 3'étre le chômage ils que pas en 1955, 3'étre le chômage ils pas en 1955, 3'étre le chômage ils parties de la chômage ils parties d sauve vingt-cinq milions de relation de publication de relation de la company de la co dia autres militare i scuter. Un jour ani. peut être vous, moi, n'importe qui ם ניונססכיים בינים בינים

rerugies et de recherche pour en de sur turns durables, par les autres organises des Nations unies, par les autres de prédes Nations unies, par la CEE, lungues que que 200 ONG (organisations) une appeique 200 ONG (organisations) de partier son gouvernementales), des minimos de personnes servient condamnés au désempoir et à la mort. au désempoir et à la mort.

#### DES RÉFUGIÉS

LE SOIR (Bruxelles)

#### Otages des guerres modernes

PAKISTAN, Thailande, Soudan, Somalie, Mexique : les réfugiés, par millions, s'entassent dans les pays dits d'accueil. Ils y dépendent du bon vouloir des populations et des autorités locales, des agences internationales, des organisations non gouvernementales, Ils permettent le déploiement de toutes les ressources de la charité, l'exercice de la bonne ou de la mauvaise conscience. Mais aussi, et peut-être surtout, ils sont devenus un enjeu politique et économique, tant pour le pays hôte que pour le gouverne-ment à l'autorité duquel ils échappent, ou pour les organisations qui les encadrent.

A l'heure où les guerres classiques sont passées de mode, hors de portée, trop chères ou trop dangereuses, l'arme des combattants du tiers-monde (puisque le Sud est devenu le théâtre de tous les conflits), c'est la guérilla. Et la guérilla, comme on le sait depuis Mao et même avant iui, ne vit que grace à la population où elle évolue. C'est pourquoi l'enjeu principal des guerres modernes est moins la domination de nouveaux territoires que le contrôle de populations généralement

L'importance économique d'un tel contrôle est la plus évidente : William Shawcross, dans le Poids de la pitié (1),

POLITIKA (Belgrade)

che pour se rendre du village natal

de Mamur Deng, 24 ans, dens la

province soudanaise de Jonglei, au

camp de réfugiés d'Itang, dans le sud-

ouest de l'Ethiopie. C'est le temps qu'a

mis ce jeune chrétien de la tribu Dinka

pour trouver une certaine sécurité sous

le matricule 64561. Dans le sud du

Soudan, les périodes de guerre sont

plus fréquentes que les périodes de

soixante-douze mille réfugiés de la pro-

vince d'Itang-Gambela. « Nous avons

L'Ethiopie, elle-même touchée par

dix-sept années consécutives de

sécheresse, la plus grave qu'ait connue

l'Afrique subsaharienne depuis cent cirquante ans, doit non seulement se

préoccuper du sort de cent quatrevingts mille réfugiés soudanais, mais

venir en aide à près de huit millions de

ainsi constituée : des réfuciés qui fuient

la guerre trouvent asile dans un pays

dont les propres réfugiés de la faim

fuient vers la Somalie ou vers Djibouti.

mentaire vient des pays occidentaux.

Même si les responsables éthiopiens et

les représentants des organisations

humanitaires internationales répugnent

à en parler, la tension est facilement

tion de la distribution de l'aide aux pro-

vinces sententrionales de l'Erythrée et

Trois mouvements séparatistes sont

actifs dans ces provinces, parmi les

plus gravement touchées par la séche-resse. Les autorités d'Addis-Abeba ont

entrepris un programme de réinstalla tion dans le Sud d'une partie de la

Cette décision rencontre le plein

appui des pays donateurs du bloc

oriental. Mais elle se heurte à une réprobation silencieuse des pays occi-

« Nous sommes neutres et il est

important qu'elles (les autorités

d'Addis-Abeba) comprennent que la

sécurité de l'Ethiopie n'est pas mena-

cée », a pris grand soin de souligner Nicolas Bwakira, représentant régional

population des provinces du Nord.

du Tigré.

La plus grande partie de l'aide ali-

personnes qui souffrent de la faim.

« On se battait », dit Deng, l'un des

Les embûches de l'aide alimentaire

a démontré que 30 % de l'aide humanitaire occidentale distribuée dans les camps khmers rouges allait directement aux combattants, qui reconstituaient leurs forces en Thallande en se mélant aux civils et en prélevant leur dû. Les polémiques au sujet du nombre de réfugiés s'expliquent pour les mêmes raisons : « La Somalie n'a pas de pétrole, mais elle a des réfugiés », disait-on dans les années 1978-1980, lorsque, selon les sources, leur nombre variait de 1 200 000 à 300 000...

#### Argument de légitimité

En Somalie comme en Thailande, vers la même époque, la présence de réfugiés cambodgiens ou éthiopiens représentait une ressource non négligeable. Bangkok sommait les agences internationales d'aider les villages thallandais proches de frontière cambodgienne, et la ville d'Aranyaprathet connut en quelques mois une prospérité sans égale. Quant à l'armée thate, elle prélevait régulièrement sa d'îme sur les convois de riz, ce qui permit à la Thailande, en ces années-là, d'exporter plus de riz qu'elle n'en produisait. Cet

des Nations unies pour les réfugiés.

Pour que la nourriture, l'eau et les

médicaments parviennent aux huit mil-

lions de nécessiteux (un cinquième de

la population), mille trois cent

trente camions sont indispensables, La

pénurie de véhicules, à laquelle s'ajoute

le manque de routes, font du transport

le goulet d'étranglement de la distribu-

L'URSS, affiée de l'Ethiopie, est son

principal pourvoyeur de camions : elle

lui en a fourni trois cents avec chauf-

feur, au mois de juin. Ces camions, au

dire de certains, ne seraient utilisés que pour les déplacements de population à

La distribution des aliments se

heurte aussi à la bureaucratie locale. Un médecin polonais, arrivé avec

une équipe de vingt-deux personnes

pour livrer une escadrille d'hélicoptères

M-8, avait offert ses services béné-

est une province de trois cent

mille habitants qui ne compte pas un seul médecin. Mais son offre n'a pas

été acceptée : il avait laissé ses

dans une certaine mesure, « transpor-

tées » en Ethiopie, le monde a bel et

bien répondu aux appels des victimes

de la faim. Les Hercules britanniques.

les Antonov soviétiques et les Galaxy

duits alimentaires. La faim a suscité

une cohésion et un souci humanitaire

qui se sont révélés plus forts que les

raciales. En dépit de toutes les autres

difficultés, la tracédie éthiopienne a uni

le monde et conduit à poser la visitle

question : cette union n'est-elle possi-

Mamur Deng s'est mis en route le

18 avril pour arriver au camp de réfu-

giés le 5 juin. « Je veux rentres », dit-il. Mais où ? Cette question, capitale pour

lui, nous paraît quelque peu pathétique.

Elle n'a pas encore de réponse. Cette

question, dix millions de réfugiés dissé-

minés dans le monde entier se la

**BOSKO JAKSIC.** 

posent en vain.

ole que dans les catastrophes ?

divisions idéologiques, religi

En dépit de ses dissensions qu'il a,

diplômes à Varsovie.

tion des secours. Et pourtant...

partir du Tigré et de l'Erythrée.

argument économique, ajouté aux pressions américaines et à des considérations politiques, explique pourquoi la Thar-lande, qui, dans un premier temps, refou-lait les réfugiés, finit par adopter une politique de « porte ouverte ».

Quant à la Somalie, l'afflux de réfugiés venus de l'Ogaden déclencha le flot de taire, qui ne s'est pratiquement plus tari depuis lors. Et au sein de ce peuple d'éleveurs, se nourrissant traditionnellement de viande et de lait, les habitudes alimentaires ont changé: la Somalie importe aujourd'hui des céréales améri-

Au Soudan, les réfugiés étythréens présents depuis vingt ans dans les provinces de l'Est représentent un apport économique non népligeable, moins à cause de l'assistance étrangère qu'ils suscitent que par leur force de travail. Les réfugiés travaillent à bon compte dans les sermes. sont embauchés dans les grands projets agricoles et, dans la région de Port-Soudan, se révèlent d'habiles mécani-

Si les réfugiés sont, tant pour le pays d'accueil que pour certaines organisations internationales, un « business » comme un autre, leur importance politique n'apparaît pas toujours au premier abord.

Et pourtant... Ce sont ces cohortes de civils minés par la faim et les fièvres. contrôlés par des adolescents brutaux, qui permirent aux Khmers rouges, après l'invasion vietnamienne, de revendiquer la légitimité sur le plan international. Cette fiction leur a permis, jusqu'à présent, d'occuper le siège du Cambodge aux Nations unies.

Mais, de l'autre côté, dans le camp provietnamien. l'utilisation politique de l'aide humanitaire et de l'éventuel retour des réfugiés était tout aussi évidente. Pour les autorités de Phnom-Penh et leurs conseillers vietnamiens, la distribution de nourriture en province était une manière d'assu-



rer le soutien et le contrôle des populations, et ce n'est pas un hasard si les militaires, les fonctionnaires du gouvernement et les cadres du parti avaient priorité sur

le théâtre d'une situation comparable.

les paysans sinistrés. La come de l'Afrique est actuellement

Economique, politique, la présence des résugiés peut aussi avoir une importance stratégique, et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) constate que, de plus en plus, . les populations terrifiées sont à la fois le terrain du combat et son enjeu » (2). Si la guérilla, en effet, qu'il s'agisse des Khmers, des Tigréens, des Erythréens, des Guatémaltèques ou des Afghans, puise ses forces vives dans les camps de réfugiés, incitant, parfois sous la contrainte, les hommes valides à rejoindre ses rangs, et si les camps sont aussi le lieu où les combattants reconstituent leurs forces, les gouvernements en place, eux, n'hésitent pas à « punir » les réfugiés pour cet appui, volontaire ou non, apporté aux opposants. C'est ainsi que les camps de réfugiés situés sur la frontière mexicaine subissent régulièrement les attaques de l'armée guatémaltèque, que les colonnes de réfugiés du Tigré se dirigeant vers le Soudan ont été bombardées par l'armée éthiopienne, que les forces vietnamiennes n'ont pas hésité à franchir la frontière thaïlandaise pour détruire des camps de réfugiés khmers soupçonnés, à juste titre d'ailleurs, d'abriter des combattants.

A chaque fois, le sort des victimes civiles émeut l'opinion internationale. Des images bouleversantes sont diffusées à travers le monde, et l'un ou l'autre camp, suivant les circonstances, en tire de très bénéfiques effets de propagande.

Il faut se rendre à l'évidence : la charité, la compassion ne suffisent plus. La multiplication des réfugiés, dont le destin fait aussi, le cas échéant, partie du règle-ment politique (au Vietnam, au Zimbabwe notamment) n'est pas due seulement au hasard, aux caprices de la nature ou à la cruauté des combats. C'est sciement que des civils sont projetés au milieu du champ de bataille. Masses de manænvres, groupes tampon, enjeux économiques et politiques. Face à cet élément neuf, le droit international et la pratique des organisations humanitaires accusent encore de cruelles carences.

#### COLETTE BRAECKMAN.

(1) William Shawcross, le Poids de la pitié, éd. Balland, Paris. (2) Michel Venthey, Guérilla et droit umanitaire, édité par le Comité international

#### Dépasser le secourisme

Pourtant, l'aide d'urgence ne devrait pas être une fin en soi. Elle ne sera jamais suffi-sante et elle commence à se tanir. En Ethiopie, près de huit millions de personnes souffrent de famine, bien qu'elles soient prises en charge à 50 % par le HCR et par quatre cent quinze centres d'accueil, quarante-six ONG...

cantres d'accueu, quarante-six ONs...

Les dirigeants africains sevent que la problème des réfugiés est indissociable de la lutte qu'ils mènent contre le sous-développement économique. À l'héritage colonial (déboisement, désertification, exploitation irrationnelle des ressources naturelles) s'ajoutent la dépendance à l'égard des anciennes métropoles, la crise permanente et l'effondrement des prix agricoles (- 30 % entre 1981 et 1982 pour le sucre, le caceo et le café ; le mais et le riz battent leur plus bas niveau depuis vingt ans).

Du fait aussi de l'énorme potentiel mobilisé par la course aux annements au niveau mondial (soixante millions de personnes, cinq cent mille scientifiques), du protectionnisme des pays développés et de la croissance démographique plus repide que la croissance économique dans le tiers-monde, l'aide envers les réfuglés restera vaine si elle demeure sporadique et liée aux circonstances. Il importe de modifier la nature des relations économiques internationales et d'instaurer un ordre plus juste. D'autant qu'à la longue la politique d'exploitation des pays du Sud finira par affecter les pays riches, l'ensemble de la population du globe ne formant, finalement, qu'un seul monde.

JUAN-MANUEL RODRIGUEZ,

#### Les rapatriés somalis de Kelafo

«Il ne suffit pas de donner un poisson à un homme, il faut surtout lui apprendre à pêcher. » Fort de la vérité de cette phrase célèbre et poussé par le manque de moyens finan-ciers dû à la faiblesse des apports de fonds de la communauté internationale (1), le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a lancé en Ogaden (Ethiopie) avec le concours de la Commission de secours et de réhabilitation (RRC) une expérience visant l'autosuffisance à long terme de plus de seize mille cinq cents personnes. Installées dans l'extrême-sud de la province, à Kelafo, plus de mille trois cents familles disposent maintenant de 1600 hectares de terre fertile imiguée, sur laquelle chacune d'elles peut cultiver du maïs, des légumes, des céréales.

Le seul vrai handicap est le manque de moyens. Un haut responsable de la RRC rappelle que la dette extérieure éthiopienne absorbe 44 % des recettes du pays. La solidairé internationale et l'aide d'urgence ne sont que des palliatifs. Seule une véritable coopération économique plus juste garantire le sort des pays du Sud, comme de ceux du Nord, étroite-

> MAROUK! MANOUBI. La Presse (Tunis).

(1) Les pays arabes consacrent en moyenne 4 % de leur PNB à l'aide au tiers-monde, contre 0,3 % pour les pays occidentanx, soit dix fois plus, bien qu'ils n'aient jamais pris l'engagement de développer l'Afrique...

#### Le partage du fardeau

Dans l'étendue dénudée du Sahel oriental, à Nakela, en Ogaden, enfants, femmes et hommes attendent, dans ces immenses camps, cimenières sous le soleil, la fin problématique de l'odyssée au cours de laquelle des familles entières se sont disloquées. L'aide d'urgence octroyée par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), la Commission éthiopienne de réhabilitation et les pays amis prend un caractère quasi perma-nent. Des projets sont certes initiés, Aitang par exemple avec les réfugiés soudanais. Opération réussie mais rare quant à parer à l'urgence...

Tous les réfugiés africains (un réfugié sur deux dans le monde est africain) ne ressemblent pas à ceux qui luttent pour la survie dans la come de l'Afrique. C'est en effet un tout autre décor qui se présenta en Afrique de l'Ouest. L'aide d'urgence n'est pas absente des préoccupations mais l'accent y est mis sur les projets à moyen et long terme.

Au Sénégal, le concept de partage du fardeau lancé à Arusha en Tanzanie garde tout son sens. Des actions ont été engagées pour éviter toute marginalisation du réfugié. L'intégration sociale qui constitue la pierre angulaire de cette politique est illustrée per la mise en œuvre du projet de Keur Samba Leoré, à une centaine de kilomètres de Dakar.

Dans ce village, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et le Comité national d'assistance aux réfugiés (CNAR) ont lancé un projet de production qui intègre les volets agricole, pêche sociale, promotion féminine. Populations autochtones et réfu-giés originaires de Guinée-Bissau travaillent sur ces projets selon un système paritaire.

ABDOULAYE NDIAGA SYLLA.

# Un manque de vivres

Invitée par le Haut Commissariat aux réfugiés à visiter des camps de réfugiés en Ethiopie, l'équipe de journalistes de « Un seul monde » a pu rencontrer Kurt Jansson, responsable secours en Áfrique pour les Nations unies. Voici quelques-unes de ses réflexions.

◆ Maloré l'importance de notre aide (1 milliard de dollars) et même avec les mailleures conditions atmosphériques, il manquera en 1986 600 000 tonnes de nourriture. La commu nauté internationale a pourtant été très généreuse ; les problèmes de transport rendent la distribution très difficile. Mais cinq représentants de différents pays en assurent la surveillance. La moitié de l'aide est distribuée par les quarante-six organisations privées dans le pays, l'autre moitié par la Commission d'aide et de reclassement (RRC), sous notre surveil-

> Divers agents des Nations unies travaillent ensemble pour régler le problème (...). Les pays socialistes ont également beaucoup aidé (camions, hélicoptères, avions) à distri-buer de la noumture dans les zones reculées. Mais les agriculteurs manquent toujours de puer de la nourreure dans les zones reculess, mais les agriculteurs manquent toujours de motivation. Le gouvernemt n'a pes su les encourager comme l'ont fait les autorités du Zimbabwe, qui est devenu, en deux ans, exportateur de nourriture. La réinstallation des réfugiés (solution de développement à long terme) coûte très cher (5 000 dollars par famille). Il faudrait 1 milliard de dollars rien que pour l'Ethiopie... Pourtant, la surpopulation du Nord, l'usure des sols et des méthodes agricoles désuêtes donnent raison à cette option, même si elle n'est pas toujours exécutée dans les meilleures conditions (...).

KAROL SZYNDZIELORZ. Zycie Warszawy (Varsovie).

#### **Aux Ethiopiens eux-mêmes** de faire l'effort principal

Quiconque est habitué à la surabondance matérielle de la société occidentale ne peut cuiconque est naorde à le surabonante la la famine en Afrique. Grâce aux bons offices du HCR, j'ai pu constater l'épouvantable condition de ceux qui n'ont rien à manger. Le plus choquant peut-être est l'énorme fossé qui sépare les pays avancés et le tiers-monde.

L'aide médicale et alimentaire d'urgence est incontestablement indispensable en tant que mesure humanitaire. Elle ne fait toutefois que traiter les symptômes, et non la cause du mal. La seule aide étrangère ne peut assurer le succès d'une politique à long terme. Il est indispensable, à cet égard, d'encourager les Ethiopiens à assurer eux-mêmes l'effort de redressement. Et le mouvement d'assistance doit être libre d'amère-pensées politiques qui ne pourraient qu'en altérer le contenu et la finalité.

TAKASHI WADA.

#### L'action de la Chine en faveur des Indochinois

Deux cent soixante-dix-neuf mille réfugiés indochinois vivent en Chine, dont 50 % sont des femmes et des enfants, 40 % des hommes aptes à travailler et 8 % des personnes âgées. Venus du Vietnam, du Laos, du Kamputchéa, trois quarts d'entre eux vivaient, dans leur pays d'origine, à la campagne. Ils étaient paysans, pêcheurs, mineurs, potiers, artisens ou colporteurs sans instruction scolaire ou presque; seuls quelques-uns étaient enseignants, médecins ou techniciens.

En tenant compte de leur style de vie et des conditions climatiques de leurs régions d'origine, la Chine a aidé ces réfugiés à créer cent quatre-vingt-seize centres de réinstallation dans les provinces de Fujian, de Guangdong, du Jiangxi et du Yunnan, sinsi que dans la région autonome du Guangdi Zhuang, dans le sud du pays. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux travaillent dans des exploitations agricoles ou forestières, dans des coopératives de pache et dans les campagnes, tandis que certains sont employés dans l'administration,

dans des usines, des hôpiteux, des écoles ou des magasins.

Malgré toutes ces réalisations, la Chine se heurte encore à quelques problèmes : un certain nombre de réfugiés se montrent peu enclins à entreprendre une activité agricole ou à s'établir en Chine. Le brusque afflux d'un grand nombre de réfugiés dans le sud de la Chine, où la population est dense et la terre rare, accentue les problèmes locaux de l'emploi et du logement. De plus, les réfugiés ne vaulent rien entendre au sujet de la planification familiale. lls se marient jeunes et font de nombreux enfants. C'est pourquoi, dans les années qui viennent, subvenir aux besoins des jeunes, leur fournir logements, enseignement et travail constitue une tâche longue et ardue.

JI HJA, Jingji Ribao (Pékin).

# Ça n'arrive pas

st pas

LIGIS

THE STREET

A 44

Ritte

. ونعت

ande.

Fran

ar ka

Pyri

મફકંટેલ આસાર

yécs

HCR (Haut Commissanat des Nains unes pour les réligies) Ces réligies que multiplient la foire des hommes à la que multiplient la foire des hommes à la que le la company de la company d

Les détracteurs des Nations mis pe vent critiquer ses burgaucrais les observateurs souligner le gichs fois rop grande partie de l'inde internstonal rop grande partie de l'inde internstonal roparament l'aute de transports suffisies descentements. notamment faute de transports sulfissis les détournements peuts et grands de bavures - de tous ordres, le racke de détresse pratique les ou la Mais il racke font, têtu : sans le HCR, pussimant relayé dans sa mission de protection de relayé dans sa mission de protection de rélagiés et de recherche pour en de soit rélagiés et de recherche pour en de soit luons durables, que les autres organisme. qu'aux autres

Comment les soutenir, ceux-là qui nous montrent la voie? La première des choses est que l'opinion publique ne se démobi-lise pas, alors qu'en cette fin de siècle dans notre monde informatisé tant d'hommes et de femmes dépendent de s bonne volonté pour leur survie. Que, par exemple, l'immense mouvement de solidarité avec l'Ethiopie, dont le sameux oncert Live Aid a été la manifestation la plus spectaculaire, ne soit pas qu'un feu de paille. Peut-on dormir tranquille après avoir vu les camps de réfugiés en Ethiopie? Cenx de Bega Habur, rapatriés de Somalie après la guerre avec l'Ethiopie, qui ne recoivent que 8 kilos de nourriture par personne et par mois, alors qu'il en faudrait le double, et dont la misérable «clinique» n'est jamais visitée par an médecin; ceux de Kelafo, autres rapatriés de Somalie, dont les tentatives de réinstallation agricole doivent être limitées faute de fonds ; ceux d'Itanga, fuyant la guerre civile de leur pays, le Soudan, qui boivent l'eau polluée du fieuve voisin; ceux de , victimes de la sécheresse, attendant en longue file dans la poussière leurs rations de survie, pendant que, sous les tentes de l'hôpital, des enfants à tête de

petits vieux se débattent contre la mort, et que des centaines d'autres, orphelins, attendent on ne sait quoi...

Qui peut prendre prétexte des » bavures » pour cesser d'aider ces gens-là? La seule solution est au contraire de renforcer la solidarité internationale - à cet égard la France se contentera-t-elle longtemps de n'être qu'un « petit dona-teur » pour l'Ethiopie ? — tout en s'effor-cant d'en contrôler toujours plus l'action sur le terrain. De ne pas mesurer les moyens accordés aux Nations unies pour aider gouvernements et réfugiés à s'aider nes. De comprendre surtout que l'aide à long terme au développement est la seule prévention efficace, beaucoup moins coûteuse finalement que l'aide d'argence, aussi bien contre les catastrophes naturelles que contre la folie et les malheurs des guerres locales. De lutter enfin contre les pressions qui s'exercent sur les pays du tiers-monde endettés, pendant que baissent encore la valeur de leurs monnaies et le prix de leurs produits de

JEAN HOUDART.

# La page des ONG françaises pour le développement

EVANT le flux sans cesse croissant des réfugiés en France comme dans l'ensemble du monde, des associations spécialisées tentent de mobiliser l'attention du public sur les glissements de la notion même de réfugié dans un sens de plus en plus restrictif et sélectif. La France rejette actuellement chaque année 55 % des 24 000 demendes d'asile qui lui sont faites, créant un réseau de « réfugiés sur orbite » dont la marginalisation forcée inquiète de plus en plus la CIMADE.

Alors que l'INODEP cherche à analyser les causes politiques de ce phénomène dans certaines régions « chaudes » de la planète, SOLAGRAL démonte les interdépendances du Nord et du Sud en matière agroalimentaire. Il nous livre ici un exemple généreux de solidarité paysanne envers les réfugiés guatémaltèques au Mexique. Le CFCF opte de son côté pour l'information et l'éducation en milieu scolaire, en vue d'un enrichissement mutuel des cultures d'origine et celle du pays d'accueil, là où elles sont le plus profondément en contact.

C'est cette conviction de la primauté de l'information qui a poussé le CFCF (Comité français contre la faim) a rejoindre le supplément « Un seul monde », et plus précisément les associations membres du CRID dans cette page qui témoigne depuis plus de deux ans des efforts de plusieurs ONG de développement pour mener une action en profondeur et à l'ong terme. Le CFCF considère même de son devoir d'offrir au public l'information qui lui permettra de comprendre les problèmes auxquels se heurtent les pays en voie de développement, à une époque où il devient impossible de mépriser l'énorme influence des máries

Comme les associations du CRID, le CFCF ne se contente pas de regretter le style sensationnel des magezines à grand tirage ou de la télévision, il parie aussi sur un mode d'information capable d'être entendue malgré la loi de la concurrence imposée par le marché du scoop.

A ce titre, le supplément « Un seul monde », lui a semblé le meilleur support pour s'exprimer.

CIMADE: Comité internouvement d'aide aux déportés et aux évacués.

INODEP: Institut occuménique au service du développement des seuoles.

SOLAGRAL : Solidarité agroalimentaire.

CFCF : Comité français contre la faim.

CRID : Centre de recherche et d'information sur le développement.

#### Le jeu des grandes puissances

'AFRIQUE n'est-elle pas la terre des réfugiés quand on compte plus de cinq millions de réfugiés sur ce seul continent, et qu'un réfugié sur deux dans le monde est africain? Triste record en vérité (1)!

Bon nombre d'exodes ont commencé sur le continent bien avant la pénétration occidentale, mais les puissances coloniales se sont partagé, selon leurs intérêts économiques, les territoires africains sans égard pour les ethnies qui se retrouvaient séparées par une ou plusieurs frontières, sans parler des conditions de vie qu'on leur imposait (travail forcé, impôts écrasants...), qui poussaient les populations à chercher refuge ailleurs.

L'accession de la plupart des anciennes colonies à l'indépendance au tournant des années 60 n' a pas tari pour autant le flot des réfugiés.

Le continent africain est un terrain d'élection où s'exercent la guerre froide et les luttes d'influence entre les deux Super-Grands et leurs relais (France, Grande-Bretagne, Cuba, Israël, Chine...).

A la fin de la deuxième guerre mondiale, les Etats-Unis, craignant qu'une misère trop grande face à l'opulence des colons ne favorise l'idéologie communiste, soutiennent l'émancipation des colonies en aidant certains mouvements de libération.

Mais la défense de leurs intérêts politiques et stratégiques entraîne des effets économiques, des alliances ou des désalliances qui influent directement sur le sort des populations.

L'URSS, de son côté, ne cessera de proclamer son soutien moral, politique et matériel aux mouvements de libération. Mais, souvent incapable de répondre d'une manière efficace aux demandes d'aide à l'industrialisation, l'URSS a par ailleurs trop souvent sacrifié les Etats africains à ses intérêts stratégiques dans la confrontation Est-Ouest, quand ce n'était pas l'antagonisme avec la Chine qui provoquait la rupture, comme au Ghana en 1966, où le coup d'Etat est en majeure partie le résultat de la rivalité entre les deux pays.

La France ne fait pas exception, qui, pour passer d'une domination directe à une domination néocoloniale, n'a pas hésité à employer toute la batterie des moyens de déstabilisation : coup d'Etat, disparition, assassinat, corruption, intervention militaire pour son propre compte (Tchad) ou pour celui de l'impérialisme occidental (Zaīre). Ce qui explique aussi le maintien au pouvoir de responsables africains peu soucieux du développement de leur soucieux du développement de leur

Les responsabilités africaines sont elles aussi évidentes. Tant de dirigeants africains méprisent les droits de l'homme les plus élémentaires... Et pour savoir si un gouvernement pratique le terrorisme d'Etat, il suffit d'évaluer le nombre de personnes qui préfèrent les risques de l'exil au régime sous lequel elles vivent.

# Baromètres des tensions politiques

Les régions où la guerre froide comme les dictatures se portent bien sont les plus grandes pourvoyeuses de réfugiés.

Dans la corne de l'Afrique, région hautement stratégique qui commande la route du pétrole, les dictatures de gauche ou de droite vont de pair avec le plus spectaculaire renversement des alliances: après la chute de Haïlé Selassié, l'URSS soutient désormais l'Ethiopie, mais abandonne l'Erythrée et la Somalie, qui passe un accord de

coopération économique et militaire avec les Etats-Unis.

Alentour, les pays ploient sous le fardean de l'accueil; la Somalie déclare 36 % de sa population réfugiée et la jeune République de Djibouti en compte 23 %. Imagine-t-on la réaction des Français si nous avions un pourcentage équivalent? Près de 13 millions de réfugiés!

Parmi les grands « producteurs » de rélugiés, on aurait pu encore citer la Guinée de Sekou Touré, la Guinée-Equatoriale, l'Ouganda, l'Afrique du Sud.

Les rivalités ethniques et raciales qui ont toujours existé, les difficultés économiques et alimentaires qui étranglent le continent, entretiennent aussi ce fléau. Le flot des réfugiés ne cessera pas tant que le manque d'unité des forces populaires et les dictatures corrompues rendront possibles le jeu des grandes puissances et le pillage des ressources sur cette grande terre blessée d'Afrique.

COLETTE GALLAND.

(1) L'Afrique, terre des réfugiés. Que faire? par la CIMADE, l'INODEP (Institut occuménique au service du développement des peuples, 49, rue de la Glacière, Paris-13, tél. 45-35-67-40) et le MINK (Mouvement international N'Khrouma). L'Harmattan, Paris, 1984, 210 pages.



Dessin D'ALBERTO BELTRAN (El Dia).

# L'école, une chance d'intégration

PRES l'exode forcé de Phnom-Penh, en avril 1975, Tchea a passé cinq ans dans les rizières de l'est du Cambodge. Séparée dès le début du reste de sa famille, jugée rebelle par les Khmers rouges qui voyaient en tout citadin, même de sept ans, un opposant potentiel, elle n'a jamais été à l'école : « Toutes ces années je n'ai pensé qu'à mon estonnae », déclare Tchea, qui, plus tard, a rallié, comme des centaines de milliers de survivants, la frontière thaïlandaise, dans l'attente qu'un pays d'Europe

veuille bien d'elle. Un matin d'avril 1984, elle débarquait à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, sans connaître un seul mot de français, mais trop heureuse que son cauchemar prenne sin. Elle est restée quelques mois avec d'autres ensants d'Asie du Sud-Est dans un foyer de réfugiés, en attendant que la DASS (1) trouve une famille française susceptible de l'accueillir. Aujourd'hui, elle essaie de rattraper son retard scolaire considérable dans une école où sont à sa disposition ordinateurs et matériel pédagogique sophistiqué. Pour elle, étudier dix heures par jour, voire plus, c'est la seule façon d'oublier le passé, tout en préparant son avenir. Elle continue cependant à étudier l'histoire, les coutumes et la langue de son pays. S'adapter n'implique pas nécessairement perdre ses racines

Leila avait trois ans lors du coup d'Etat du général Pinochet. Son père, ouvrier du bâtiment et farouche partisan de l'Unité populaire, a eu la chance de survivre à la gigantesque rafle des premiers jours du nouveau régime. Mais le regain de répression a poussé sa famille à quitter le pays, et Leila, comme Tchea, s'est retrouvée à Paris. Leurs histoires commencent à se ressembler dans les premiers moments de

#### L'image du tiers-monde

Pour la première, la violence, l'assassinat de ses parents lui ont fait hair tout ce qui est communiste ou « rouge ». Pour la seconde, la misère, la prison, la torture lui font détester l'impérialisme, les « gringos ». Toutes les deux ont tendance à idéaliser l'autre système, celui qu'elles ne connaissent pas : pour Leila, le socialisme c'est l'égallité et le bien-être, pour Tchea, l'Occident c'est la liberté et le modernisme. Mais il suffit de les interroger sur leurs sentiments à l'égard de leur vie en Europe pour que leurs réponses soient identiques, même si les mots employés sont différents. Elles regrettent toutes les deux l'amitié, la chaleur et la compréhension de leur pays d'origine avant les événements qui les ont poussées

L'une et l'autre ont été, au début dans leurs classes, assaillies de questions sur la géographie de leur pays, les coutumes de leurs ancêtres, leur nourriture et leur mode de vie, mais presque jamais sur les raisons de leur exil. Il semble que les enfants ne fassent pas la différence entre un réfugié et un immigré. Dans un premier temps, on peut se féliciter du pen d'importance qu'ils attachent à la présence d'étrangers dans « leur » classe.

Dans un second temps, cela doit nous faire réfléchir quant à l'image du tiers-monde que peuvent avoir les enfants d'ici. Pour eux, les habitants des pays en voie de développement sont, tour à tour, des danseurs exotiques ou de véritables morts-vivants évoluant péniblement sur le soi craquelé du désert. Comment faire la relation et avoir une vision d'ensemble proche de la réalité? Ces milliers d'enfants venus des quatre coins du monde n'ont-ils pas autant à apporter que le meilleur des manuels?

Dans vingt ans, Leila et Tchea seront sans doute françaises comme des millions de réfugiés italiens, espagnols, arméniens, polonais, russes qui sont venus en France attirés par notre tradition d'accueil; tradition issue de la première Déclaration des droits de l'homme de 1789.

MENOTTI BOTTAZZI.

★ CFCF: Comité français contre la faim
42, rue Cambronne, 75015 Paris
Tél.: 45-66-55-80.

 DASS: Direction de l'action sanitaire et sociale.

# La France, peau de chagrin des réfugiés

A controverse et surtout l'émoi provoqués en Europe par la récente mesure d'expulsion prise en Suisse à l'encontre d'une quarantaine de Zaîrois ex-demandeurs d'asile ont, d'une certaine manière, mis sous les feux de l'actualité les limites de la conception restrictive de nombreux pays européens en matière d'asile.

En France, il est vrai que l'on ne connaît pas encore de mesures de reconduction aussi massives. Toutefois, la situation reste pour le moins préoccupante.

En effet, comme beaucoup de pays, de l'Afrique à l'Asie, de l'Amérique à l'Europe, la France n'a pas échappé au phénomène d'augmentation du nombre des réfugiés ou demandeurs d'asile sur son territoire.

De 1 000 demandes en 1974, le chiffre est passé à plus de 12 000 en 1980. Et, depuis, le nombre varie annuellement entre 20 000 et 24 000. Ces chiffres, bien entendu, englobent une forte proportion d'Indochinois venus sur quotas et qui bénéficient automatiquement du statut de réfugié. Cependant, pour les demandeurs hors Sud-Est asiatique, le taux de reconnaissance du statut accuse au fil des ans une réelle baisse. Il est passé de 85 % en 1974 à 46 % en 1984.

#### Le poids du pays d'origine

L'origine des demandeurs d'asile est déterminante. Venant de pays culturellement différents, beaucoup de Tamouls et d'Hartiers ont de sérieuses difficultés à préciser les causes de leur départ et voient leur demande rejetée. Après épuisement de la procédure devant l'OFPRA (1) et la Commission des recons, il ne leur reste comme solution que celle de quitter le territoire. Certains se décident quelquefois à tenter leur chance ailleurs. Ce qui est très difficile, car après l'échec dans le premier pays d'accueil aucun autre ne veut les recevoir. Ils sont souvent renvoyés d'une

frontière à l'autre. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui en Europe des « réfugiés sur orbite ».

D'autres, par crainte de représailles ou se sentant bien engagés dans un processus d'insertion, veulent se maintenir coûte que coûte en France, malgré le retrait de leur permis de séjour et de travail.

Les lenteurs administratives de ces dix dernières années, dues au manque de moyens de l'OFPRA et de la Commission des recours, alourdissent sensiblement les difficultés des demandeurs déboutés. C'est pourquoi, sous la pression des associations spécialisées dans l'accueil des réfugiés en France, le gouvernement, depuis un an, a adopté des mesures assez louables. Elles visent, d'une part, au renforcement des juridictions comme l'OFPRA et la Commission des recours, en vue d'un meilleur fonctionnement en qualité et en rapidité de leur travail. D'autre part, la circulaire du 17 mai 1985 du Premier ministre donne des directives précises aux préfectures; elles affirment le principe que seul l'OFPRA est compétent en matière de reconnaissance du statut de réfugié. Et ceci sans éc Ces dispositions sont nécessaires pour que le droit d'asile conserve toute sa valeur.

Mais quel sort est alors réservé aux nombreuses personnes victimes avant tout du mauvais fonctionnement des administrations? Faut-il s'attendre à des reconductions massives, à un retour forcé dans le pays d'origine? Ces personnes, d'autant plus vulnérables que la plupart ont rompu tout contact avec leur consulat pendant la procédure, les « inopinées », les hors-cadre, sont vouées à une errance et à une marginalisation inquiétantes.

DULY BRUTUS. Coordonnateur du service réfugiés du CIMADE

★ (Comité inter-mouvement d'aide aux déportés et aux évacués, 176, rue de Grenelle, 75007 Paris, Tél.: 45-50-34-43).

(1) OFPRA: Office français pour les réfu-

#### Solidarité paysanne au Mexique

'EXTENSION au Guatemala des foyers de guérilla a provoqué de la part des autorités une politique de la terre brûlée qui, à son tour, a accéléré l'exode de paysans. A la frontière nord, ils sont officiellement cinquante mille à s'être réfugiés au Mexique.

Surpris et traumatisés par la violence des événements, ces paysans guatémaltèques trouvent chez leurs companeros mexicanos y un accueil solidaire : terres prêtées, travail proposé, vivres fournis sans contrepartie. protection contre les éléments infiltrés de l'armée quatémaltèque. L'accueil des autorités mexicaines est en revanche plus mitigé : le gouvernement redoute en effet la « contagion révolutionnaire » d'une zone déjà sensible et, dans un souci diplomatique de conciliation avec le Guatemala, envisage d'éloigner de la frontière ces réfugiés, alliés potentiels de la guérilla. La solution : le transfert vers la presqu'ile du Yucatarı. Les moyens : la persussion et la contrainte.

Car les réfugiés refusent dans leur majorité ce transfert et préférent rester près de leurs « frères mexicains ». Près de leur pays aussi. Pour s'y opposer, ils résistent sur deux fronts. Tout d'abord, il leur faut montrer dans les négociations que, à terme, leur présence n'est pas un poids pour l'économie locale, et qu'ils ont de bonnes rai-

sons de rester : travail dans les plantations de café ou les champs de canne, relations familiales, investissements agricoles déjà réalisés...

Ensuite, il leur faut s'assurer des moyens concrets de résister aux pressions, et en particulier à l'embargo de l'aide vers certains camps (1). Pour cela, l'appui des organisations non gouvernementales et de l'Eglise est décisif : vivres, médicaments, débouchés pour le vente de l'artisanat traditionnel...

Mais la solidarité paysanne assure au quotidien un soutien matériel et moral indispensable. En térnoigne l'histoire de ce paysan mexicain qui, après avoir nourri à ses frais plus de vingt réfugiés pendant plusieurs mois, se vit offrir per l'un d'eux quelques kilos de maïs. Il les refusa avec force, au nom de son amour-propre. Et, retournant méditatif à son maigre repas de tortillas et de haricots, il murmurait : « Ces gens-là, ils n'ont rien à eux, mais ils sont si généroux... »

PIERRE-YVES GUIHENEUF.

★ SOLAGRAL: Solidarité agro-alimentaire, 12, av. Sœur-Rosalie, Paris-12-Tél.: 45-35-77-77,

(1) Lire à ce sujet la Lettre de Solagral nº 39 (5, rue F.-Bizette, 35000 Rennes). REPERES-

Dolla: raffermissement

si des marches des changes très agités, le
sendred: 11 février, passant, à Paris, de 1
sendred: de 2,3050 DM à 2,3260 DM
francior: de 2,3050 DM à 2,3260 DM
francior: de 2,3050 DM à 2,3260 DM
francior: de 184 yens, il avait commencé p
179.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
179.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
179.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
179.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
179.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
179.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
179.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
179.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
179.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il avait commencé p
189.55 vens à 184 yens, il a

pétrole : la tonne du b

pour la pramière fois depuis le mois d'acût pour la catrole brut importé, rendut au passes avrier, au-dessous de 1 000 F passes seion l'Agence française pour le s 1 599 F en décembre 1985 1955 soit une baisse de plus de moltié en u LASTINE estime, dans un communique, que refenerent récent des cours du brut et join cours co collar, a ne ternet pas en cause l'il actor : :conomies d'énergie du point de vu gie rache e que en 1985, cette politique a 13 c mars de tonnes équivalent pérmis. mands ....espondant à 1 % de la produc Depuis 2 1 13 and is que le PIB a augmenté, a consommation française d'éne volume que de 1.9 %.

TRAMSPORTS

APRÈS LES EXACT

Les arm dénoncent l'attitud

que 10 9

l'emparaio

aujourd'h

HAME CARROC

des rens

rues .. por

septembre

artisans or

contrats :

écrites et

\$UX COOP

négociant

parisien. I Compiègn

ses installa

Le 12 is

miers into

Honorine,

Fougueux

asu' dai

liers. Le

couler le

21 janvi

29 janvis

secrétaire

demande

la liber

13 févrie

publics ay

mesure d

l'équipage

fluviana t

Les cos

Le 2009 I. Revial Ile-de-Grace de hioteté Sanara a été déchargé, le pub la fernari à Gennevilliers Histo-de-Deine : de sa cargaison g articles, car les artisans mariaes intrinsient son passage à [m] land Samte-Henorine (Yveher Airs, prend fin la tentative és compagnies de navigation flamale de grenore une part du marché à rensport des céréales que les misans considerent comme leur greatement on propre. An cours (me conference de presse réunie le Mismer, M. Jacques Trotial, présiim ce Pert autenome de Paris, & conné l'escaurement » du comité des armateum Consaux devant un tel amoratume et devant la passivité des personne publics, qui avaient monsé les compagnies à signer des contrats d'acheminement de untiles . . . . . alions nous battre, на сестате. Nous роштациятсяв tille action on faveur d'une voie ina materne et performante et were un versoratisme moyena-Bu.

Les armateurs fluviaux sont furnit più furioux qu'ils avaient DE fectas nes précautions pour ne Casser audum ibm a l'artisanza bateer le secretanat d'Etat leur avait donne le leu vert pour signer des contrats de transport de 108 (6) tonnes de céréales : ils Terziest conclu qu'un contrat por-En sur 24 000 tonnes et encore the un thent alayant jamais trans-Mile par voie d'eau. Sur ces 14(00) tonnes. is avaient pris la prétauten d'en confier 75 %, soit 18 000 1950es, aux artisens. Ils rejent promis qu'en aucun cas le solume and par ceux-ci ne dannuerani récolte comparable, a qu'ils ac prendraient au mieux

75 %, soit risens. Ils commercial commercial comparable, at an mieux ses décisions de la commercial de

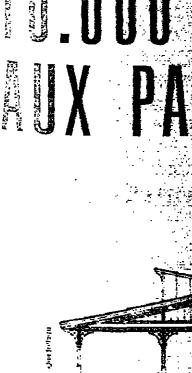

ALLEZ-Y EN 2'VOITURE

المنظم و المنظم المنظم و المن

# économie

# reloppement

RESOCIATIONS du CRID la CECE ne a s regretter le style sensetionnel des mag. rage ou de la télévision, il parie aux la metion capable d'être entendue malge ence imposse par le marché du scoop.

te supplément e Un seul monde », lui s es support pour s'exprimer.

de constituentement places qua deporte, et aux france. stati perminagna un partici di catalogues la

wilder a complemental to THE COMME IS SAID t entitiere ne et all'afformation value de le oppendie.

# ance, peau in des réfugiés

D'autres, pur une nie de teprisalle &

Les lenteurs dem restratores de com

da resour

difficultà, de, demonatur, debouts

Carl pource - Fresson de se

2020 200 200 -- 20 Card | 200ml &

refugies an e- a gewartemen.

ರೇಶ್ರಮಿಕ ಅನ್ನಡನ್ನು ಎಂದು ನೇರು ಮತ್ತುಗಳ ಚಿತ್ರ

COFPRA STATE TO STATE OF STREET

בה ישב כ'נה דב. בבי והתנייתוניתם

qualité et en rie que ce leur treil

D'autre part, is a reclaire de !? mai fog

de Bremier mit . . . . . . . . . des disentes

erecions aux tre course elles allemen

a principe out to 19798A est comé-

tent en mattern and a la consente di se-

tut de refugie ill der seits equirque

Cas disposition and account position

Mais quel son est alon réserté au

in the first term in the construction of the c

DULY BRUTUS.

to drove d'anno competitude se valent.

Remontation remonths of the state and in

Compussion final inament des adminé-

ductions make a learner fire out

d'autori pius su nonce de que la pluper

oma de miste a publicar e a ricare leur cuisebi

Period and the procedure the elections.

ರ್ಷಿ ೨೧೮ ರಲ್ಲೇಕ್ಷ ಸಲ್ಪಾರಿಸುವ ವಿಶ್ವರಚಿಸಿದಿದೆ.

ites (barry would be you have a long email of

Count anneal, un du le rece refugiés

CL CIMIADS

★ Comits intermessened

ರೆ'ಎಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಗ್ ಪ್ರವೀಣವಾದ

17t, rue de Grenelle 1800 Pass.

OF OFFRA O'CL Frampoulaith

soms de rester : traited dans les plantations de caró ou les pramos de

canne relations familiales investige

Ensuite, i leut 1301 3 (55) rei des

moyens concrets be easter as pre-

alons, et en particuler y l'empargo de Forde vers comains camps it. Pour

gela. Capau des organisations not Souvementales of the Equise of decist : vigres, més caments, débor

ches pour la vente de l'anisanat trad-

Afers is solidarité pavsanne assué eu quertaen un soutien matériel é

moral indispensable, Shitempione indi-

tone de de paysan mesica nigul après

aver nour. à ses trais clus de ungt refugies pendant plusieurs mois se vit Offer par i'un dieux que ques kilos de

mais. If les refusa avec torce, au non

ments agricoles déjà (20, 595).

Tell 19 10 Sept 30

trations of Francis

ಕ್ಷಾಹ ಕು (ಹ ತಿರುಭಾತಿಯ.

fermiere à l'autre Can ce qu'on apel All action on Barrier assistings Exca. DU: NO Zarre 5. (4.5) 343.20 Je 4

se sentant bien ordere date en process d'avertien de le mantent conte pe Course on France - Light le retrait de les aucre permis de sejuar et te travail \$17 SE dernières de l'Ostre de la Commissa TESUS-

3 2 2 15%, SC ्रे⇔र <u>'</u> FF 36 157.212 · De

3. ....e 0. kr GEOGRAPH . 4 242.3 ..... ---್ಷಕ್ಷಣ 200

g es: T. . . 15 CT ونظ 3.77 COLD: .

: 52.7 . . 3525 #3:4T : );;; £ 18

100 148 ? 65 1001 4.7 et.

\*\*\*

de son amour-propre. Et retouman meditatif a son maigre repas de torthas of de harcots. I mymurat e Ces gens-là, l'a r'ont ten à eux, mas da son: si generalit... i

T :

/sanne au Mexique 30-Dur. 4 4 1077 24

31/19

EUCTE...

PIERRE-YVES GUIHENEUF. \* SOLAGRAL Subdarité agro-alimentaire. 12 av Saur-Rosslie, Pars-13

Tel -45-35-77-77. (1) Lire 3 de sujet la Lettre de Salagral et 39 (5, rue F.-Bizette, 35000 Rennes).

#### - REPÈRES ---

TRANSPORTS

Le convoi fluvial Ile-de-Grace de

la société Sanara a été déchargé, le

jeudi 20 février, à Gennevilliers

(Hauts-de-Seine), de sa cargaison

de céréales, car les artisans mari-

niers interdisaient son passage à Conflans-Sainte-Honorine (Yve-

lines). Ainsi prend fin la tentative

des compagnies de navigation flu-

viale de prendre une part du marché

du transport des céréales que les artisans considèrent comme leur

appartenant en propre. An cours

d'une conférence de presse réunie le

20 février, M. Jacques Trorial, prési-

dent du Port autonome de Paris, a exprimé l'« écœurement » du comité

des armateurs fluviaux devant un tel

corporatisme et devant la passivité

des ponvoirs publics, qui avaient autorisé les compagnies à signer des

contrats d'acheminement de

céréales. « Nous allons nous battre,

a-t-il déclaré. Nous poursuivrons

d'eau moderne et persormante et

contre un corporatisme moyenă-

Les armateurs fluviaux sont

d'autant plus furieux qu'ils avaient

pris toutes les précautions pour ne causer aucun tort à l'artisanat bate-

her. Le secrétariat d'Etat leur avait

donné le feu vert pour signer des

contrats de transport de

168 000 tonnes de céréales : ils n'avaient conclu qu'un contrat por-

tant sur 24 000 tonnes et encore

avec un client n'ayant jamais trans-

porté par voie d'eau. Sur ces 24 000 tonnes, ils avaient pris la pré-

caution d'en confier 75 %, soit

18 000 tonnes, aux artisans. Ils

avaient promis qu'en aucun cas le

volume transporté par cenx-ci ne diminuerait, à récolte comparable.

geux ( >

#### Dollar: raffermissement à 7.14 F

Sur des marchés des changes très agités, le dollar s'est raffermi vendredi 21 février, passant, à Paris, de 7,09 F à 7,14 F, à Francfort, de 2,3050 DM à 2,3260 DM et, à Tokyo, de 179,85 yens à 184 yens. Il avait commencé par fléchir à New-York jeudi soir, malgré les nouveaux avertissements de M. Volcker, président de la Réserve fédérale, qui parlait de « zone dangereuse », touchant 2,29 DM et 7,04 F, pour se raffermir, la nuit, en Asie, notamment au Japon : M. Nakasone, premier ministre, a déclaré que la hausse du yen avait atteint sa « limite

#### **Pétrole:** la tonne du brut importé en dessous de 1 000 F

Pour la première fois depuis le mois d'août 1980, le coût de la tonne de pétrole brut importé, rendue aux ports français, est passée, en février, au-dessous de 1 000 F. Le 11 février, elle coûtait, selon l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, 952 F, contre 1 599 F en décembre 1985 et 2 090 F en mars soit une baisse de plus de moitié en un peu moins d'un an. L'AFME estime, dans un communiqué, que cette baisse, due à l'effondrement récent des cours du brut et jointe à la diminution des cours du dollar, « na remet pas en cause l'intérêt d'une politique active d'économies d'énergie du point de vue de la collectivité ». Elle rappelle que, en 1985, cette politique a permis d'économiser 13,6 millions de tonnes équivalent pétrole, soit 43 milliards de francs, correspondant à 1 % de la production intérieure brute. Depuis 1974, tandis que le PIB a augmenté, en francs constants, de 25,2 %, la consommation française d'énergie n'a progressé en votume que de 1,9 %.

APRÈS LES EXACTIONS DU MOIS DE JANVIER

Les armateurs fluviaux

dénoncent l'attitude suicidaire des bateliers

l'expansion. • Nous avons honte aujourd'hui de nous être prêtés à

une négociation aussi poussée avec

des gens qui ne sont même pas

venus à certaines des réunions pré-

vues », poursuit M. Trorial. La vio-

lence «a, en définitive, payé». De septembre à décembre 1985, les

artisans ont empêché l'exécution des

contrats signés par des menaces

écrites et téléphoniques adressées

aux coopératives agricoles et aux

négociants de céréales du Bassin

parisien. La coopérative agricole de Compiègne à même vu certaines de

Le 12 janvier, un barrage de mari-

miers interdit, à Conflans-Sainte-Honorine, le passage du pousseur le

Fougueux, de la compagnie Soges-

tran, qui transporte des céréales, et

ile-de-Grâce est bloqué à Genevil-

liers. Le 18 janvier, une centaine

d'artisans saccagent et tentent de

couler le Fougueux et sa barge. Le

21 janvier, le juge des résérés

ordonne la levée des barrages. Le 29 janvier, M. Charles Josselin,

secrétaire d'Etat aux transports,

la liberté de navigation. Le 13 février, Ile-de-Grâce renonce à

acheminer sa cargaison, les pouvoirs publics ayant déclaré ne pas être en

mesure de garantir la sécurité de

Les conclusions que les armateurs

fluviaux tirent de cette bataille per-

due ne sont pas en demi-teinte.

· Face au monopole syndicalo-commercial de l'artisanat qu'il a

lui-même crée, le ministre des

transports, répartiteur des trafics, s'avère incapable de faire respecter

ses décisions et tout se passe comme

l'équipage et du matériel.

nande que les artisans respec

ses installations sabotées.

que 10 % d'un trafic promis à si M. Achille Delessalle, leader des

tre ».

modernes.

appliquée ».

artisans, était le véritable minis-

Appliquer la loi

Deuxième conclusion des arma-

teurs : le maltusianisme des bateliers

est suicidaire. En sabotant les instal-

lations des clients, ils se les aliènent.

En interdisant de charger à plus de

500 tonnes des automoteurs de

1 350 tomes pour limiter la concur-

rence entre eux, ils s'interdisent de

devenir rentable. En refusant de

mettre au service de ses clients ses

moyens de transport à grand gabarit

les plus performants, le transport fluvial court à sa perte et dissuade

les pouvoirs publics d'investir dans l'extension d'un réseau de canaux

Les armateurs n'en sont que plus

décidés à poursuivre leur combat.

conchi M. Trorial. Nous voulons en

finir avec l'archaïsme économique

qu'est la répartition des trafics par le ministre des transports. Le mono-

pole de l'artisanat sur les céréales

nous empêche d'offrir à la clientèle

sur les voies à grand gabarit la même qualité de service qui existe

sur le Rhin et la Moselle. Nous

sommes en mesure d'offrir une baisse de 30 % sur les prix prati-qués et d'abalsser les frais

d'attente. Nous voulons augmentes

jusqu'à 40% la part de la voie

d'eau dans le transport des céréales jusqu'au port de Rouen. Nous

allons donc faire prendre conscience à l'ensemble de nos clients poten-

ALAIN FAUJAS.

#### L'inauguration du MATIF : un succès d'estime

On escomptait environ 500 contrats pour cette première jour-née; ce sont finalement 2777 contrats qui ont été négociés le 20 février sur le MATIF à l'occasion de l'inauguration de ce nouveau marché à terme d'instruments linan-ciers vue (1). Un résultat – équivaciers vae (1). Un résultat — équiva-iant à un volume d'affaires de 1,38 milliard de francs sur la base de 500 000 F par contrat, soit un chiffre voisin de celui des actions françaises traitées la veille sur le marché à règlement mensuel — très supérieur aux prévisions initiales et supérieur aux prévisions initiales et qui a tout lieu de ravir M. Gérard de La Martinière.

« On a démarré très vite. A tel point qu'il a failu interrompre la séance vers midi (elle se déroule normalement de 10 heures à 15 heures), à la fois pour faire bais-ser un peu la température et pour permettre aux opérateurs de prendre connaissance des informations qui venaient de « tomber » à propos de la baisse du taux d'intervention de la Banque de France », nous a indiqué le président de la Chambre indiqué le prestient de la commonde compensation des instruments financiers de Paris (CCIFP), l'organisme officiel chargé d'assurer la livraison des titres négociés sur ce

#### Notionnel 10 %

(Cotations, en %, du 20 février)

|              | Mars 1986 | Juin 1986 | Sept. 1986 | Déc. 1986 |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Plus bast    | 102,49    | 182,35    | 102,30     | 102,25    |
| Ples bes     | 101,40    | 101,20    | 101,59     | 101,40    |
| Compensation | 101,90    | 101,80    | 101,80     | 101,70    |

NOTA: Le « notionnel » est un emprunt fictif qui a pour base de référence us « gisement » composé d'un panier de six emprunts d'Etat : quatre emprunts émis en 1983 aux taux de 13,70 %, 13,20 %, 13,40 % et 12,60 %, un cinquième emprunt émis en 1985 à 9,90 % et l'émission obligataire de 9,80 % lancée en décembre dernier. Ce « notionnel », qui a une valeur nominale de 500 000 F, correspond à l'unité de cotation d'un contrat, un taux d'intérêt nominal de 10 % et une durée de vie

comprise entre sept et dix ans. Le marché étant essentiellement destiné à des professionnels le Monde publiera des cotations hebdomadaires du MATIF dans son édition datée dimanche-handi.

premier marché à terme obligataire

et de régulariser, chaque jour, les positions des adhérents.

Cenx-ci sont actuellement au nombre d'une soixantaine; à savoir toutes les charges d'agents de change (sauf une) et une poignée de banques qui ont tenu à répondre « présent » dès le premier jour en sachant qu'elles devront attendre jusqu'au mois de septembre prochain avant de pouvoir opérer sur le MATIF: « Toutes les échéances ont été cotées, mais il est certain que le chiffre des transactions affichées comprend une part importante d'arbitrages réalisés entre échéances et avec l'un ou l'autre des emprunts du fameux gisement», explique ce spécialiste d'une importante charge de la place. « Pour l'instant, au vu des cotations enregistrées entre la position mars 1986 et celle du mois de décembre, les couvertures de risque ont été assurées à bon prix », explique-t-il, « mais ce n'est que le lendemain que nous saurons dans quelle propor-

tion nous avons été gagnants ». « Le point délicat, c'est effectivement vendredi matin, quand, à par-tir de 8 heures, le CCIFP a commencé la régularisation des positions prises la veille par les opérateurs et a procédé à l'appel des deposit « (dépôts de garantie) et aux éventuels appels de marge, admet M. de La Martinière. Mais, d'ores et déjà, on peut constater la présence d'ordres spontanés et l'exécution d'ordres en provenance de l'extérieur, y compris, dans une faible mesure toutefois, de l'étranger, qui a certainement voulu tester Paris. >

Il convient maintenant de passer à la seconde étape, à savoir la création d'un marché à terme de bons du trésor à quatre-vingt-dix jours, un ins-trument beaucoup plus souple que l'emprunt « notionnel », et qui devrait susciter une importante activité. A l'autre bout de la galerie, une seconde corbeille est déjà prête pour accneillir, sur le MATIF, sans doute dès le mois de mai prochain, ce second contrat, à court terme, cette

SERGE MARTL

tiels qu'ils ont intérêt à voir la loi « Le Monde de l'économie » du 18 février a été consacré aux marchés à terme d'instruments financiers.

#### La Banque de France abaisse à regret son taux d'intervention

marché monétaire, la ramenant à 8 1/8% contre 8 3/4%, niveau auquel il était fixé depuis le auquet il était lixe depuis le 18 novembre dernier. Cette mesure, très attendue par le marché finan-cier, va favoriser la détente du loyer de l'argent à la fois sur le marché à court terme (billets de trésorerie émis par les grosses entreprises, cer-tificats de dépôts et refinancement des banques) et sur le marché à

moyen et long terme (obligations).

Mais, témoignage significatif de la prudence et même des réticences de la Banque de France, cet abaissement de taux d'intervention est couplé avec un relèvement du taux des réserves obligatoires des banques, porté de 3 % à 3,5 % sur les dépôts, de 0,2 % à 0,3 % sur les crédits, et de 0,5 % à 0,75 % sur les comptes sur livrets et autres exigibilités à trois ans. moyen et long terme (obligations).

trois ans. Cette mesure, qui revient, pour les banques, à immobiliser sans inté-rêt 6 milliards de francs de plus dans les livres de la Banque de France, s'ajoutant aux 25 milliards déjà immobilisés, alourdit le compte d'exploitation des établissements, à due proportion de l'allégement procuré par l'abaissement du taux d'intervention de l'institut d'émission. Ce dernier estime que « le relèvement des réserves obligatoires contribuera à renforcer le dispositif de modération de la croissance de la

masse monétaire. » Ce commentaire, figurant dans le communiqué officiel, traduit la prudence avec laquelle la Banque centrale se résout à faire baisser les taux, comme à regret, malgré les vives pressions de M. Bérégovoy. La masse monétaire «dérape», en effet son rythme de croissance apparent s'élève à 8,7 % de novembre 1985 sur novembre 1984, et, en réalité, de 7,2 % à 7,4 % en moyenne

Or l'objectif officiel de croissance est de 4 % à 6 %, probablement vers

Jendi 20 février 1986, la Banque le haut de la fourchette: le dépasse de France a abaissé d'un quart de mont est donc très net, et de nature point son taux d'intervention sur le à compromettre, à la longue, les ment est donc très net, et de nature à compromettre, à la longue, les efforts du gouvernement en matière de désinflation. Le plus piquant est que la responsabilité de ce dépasso-ment incombe aux trois quarts aux entrées de devises, pour plus de 30 milliards de francs, de janvier à novembre 1985, et pour un quart seulementyt anz crédits accordés par les banques, dont la progression reste très modérée. Les entrées de devises sont créatrices de monnaie. alors qu'en 1984 des sorties de devises de l'ordre de 6 milliards de francs avaient, au contraire, détruit de la monnaie.

Ce phénomène illustre la contra-diction où se trouve actuellement la France. Les taux d'intérêt réels y sont, pratiquement, les plus élevés d'Europe, de 2 points supérieurs aux taux allemands par exemple, et s'élèvent constamment du fait de la désinflation: + 1,6 % de hausse des prix français en trois mois et + 2,6 % en six mois sur une base annuelle. Cette tension a pour effet à la fois d'attirer les capitaux étran-gers, placés désormais à très court terme (en raison de l'approche des élections) et de pénaliser les emprunteurs, que ce soient les petites et moyennes entreprises, avec des taux de découvert de 13 % à 14 %, ou les particuliers, qui doivent emprunter pour se loger, à des taux s'étageant de 10,5 % à plus de 15 %. Abaisser les taux contribuerait à relancer l'activité bancaire. donc à gonfler la masse monétaire, et pourrait affaiblir le franc, actuellement surévalué par rapport au couple mark-florin (mais par rap-port à lui seul). Pour résondre cette contradiction, il sera nécessaire, sans donte, de réaménager le système monétaire européen, ce qui permettrait d'abaisser les taux francais, de réduire les entrées de devises et de mieux contenir la

FRANÇOIS RENARD.

#### **EN BOURSE**

#### Paribas sera détenu à 15,5 % par le public

Un mois à peine après la Compagnie financière de Suez, la Compagnie financière Paribas, présidée par M. Jean-Yves Haberer, va augmenter ses fonds pro-pres en émettant 3,2 millions de certificats d'investissement privilégié (CIP) au prix de 625 F l'unité, soit 2 milliards de francs au départ, ce qui, compte tenu des 17.5 millions d'actions ordinaires déjà existantes, revient à mettre dans la public 15,5 % du capital de la compagnie. Ces cerque Paribas, et privés de droits de vote, donneraient droit à un dividende prioritaire pendant cinq ans de 15 F par titre, plus un dividende complémentaire cal-culé de telle façon que le total de deux tiers du montant du résultat net des opérations en revenus de l'exercice, calculé pour chaque action du capital. Ce total sera, au moins égal au dividende alloué

En même temps, Paribas a rendu publique une estimation de ces résultats pour l'exercice 1985. Pour la Compagnie financière seule, ceux des opérations revenus augmentent de 31.2 % à 226.9 millions de francs. Au niveau consolidé, part du groupe, les résultats

s'accroissent de 27.6 % en

aux actions ordinaires.

revenus, à 970 millions de francs contre 760 millions de francs, et de 32,1 % à 1,1 milliard de francs contre 858.4 millions en tenant compte des opérations en capital, le tout après neutralisation, pour 1984, des pertes sur la filiale américaine Becker (666,8 millions de francs).

Cette émission revient à assigner au groupe Paribas une 13 miliards de francs, probabletificats d'investissement, émis à pertir du 3 mars prochain. Il est possible que cette valeur s'élève à 14 ou 15 milliards de francs. Un tel phénomène n'est pas neutre dans l'optique d'une dénationalisation, puisqu'il relève le montant des capitaux à mettre en jeu par des acquéreurs privés.

Enfin, M. Haberer, lors de la publication des comptes consolidés définitifs, en mai prochain, donnera, peut-être, quelques indications sur les engagen et les provisions de Paribas à l'égard des pays d'Amérique latine, sujet sur lequel les banques françaises - et européennes - sont fort discrètes, à l'inverse des banques américaines, qui publient toutes ces données. - Fr. R.



# "JE REVIENS DE LA PLATE-FORME DE LA DROITE..."

Quand j'ai appris que l'UDF et le RPR avaient enfin réussi à mettre sur pieds une « plate-forme pour gouverner ensemble », j'ai voulu en savoir plus.

Un conseiller giscardo-barriste recyclé dans l'import-export m'a aimablement mis sur la piste. Je me suis muni d'une lampe-torche, d'une calculette, et en route.

PREAMBULE: je déambule dans le brouillard des promesses en contournant les formules creuses. Prudence...

EMPLOI: chic! Il est écrit « Favoriser l'embauche ». Crac! L'autorisation administrative de licenciement est supprimée. Je compte 200 000 chômeurs de plus sur le pavé. l'ai des frissons.



**ARGENT**: 5 milliards de francs me montrent les dents. Adieu l'impôt sur les grandes fortunes, leur patrimoine est bien gardé. Je n'insiste pas.

**FISCALITE**: « Diminution de l'impôt... » Tiens? « ...pour les tranches supérieures ». Aïe! Encore 6 milliards partis en fumée. Je tousse.

LOGEMENT: coup de bambou! Les nouveaux droits des locataires et la loi de 48 passent à la trappe. Je calcule fièvreusement mon prochain loyer libéré. Je souffre.

**SECTEUR PUBLIC:** je me casse le nez sur la porte d'un conseil d'administration. La loi de démocratisation est abrogée, les représentants des salariés ne sont plus admis. Je vais me rhabiller.

AUDIO-VISUEL: mais, je le reconnais! Ce présentateur d'Antenne 2 qui chante l'art de vivre en Afrique du Sud, c'est le petit-neveu d'Hersant! Deux chaînes publiques sont privatisées. Hagard, je fonce vers la sortie.

Ouf! Sauvé. Au fond, la plate-forme de la droite est un drôle de club privé. Quelques-uns en profitent, et tous les autres paient. Si c'est ça leur projet, très peu pour moi.

# LA DROITE: TRES PEU POUR MOI!

**AEDLI ESPACES 89** 

GAIS POUR LES LIBERTÉS

LA MEMOIRE COURTE

MEMOIRE ET MODERNITE

**PRIORITE A GAUCHE** 

# ម្រ នាការ៉ាដែលns des indu

10 con le groupe italien Ferruzzi nonhaîfa 18 que le groupe italien Ferruzzi nonhaîfa 18 controle de Béghin-Say, premier sucrier 18 controle de Béghin-Say, premier sucrier

cités parmi les Fallemand Box

1986), il se con

français de bât

de Valeo mais M. de Beneder

être l'un d'eux...

de fait, poisqu

pation. Si Pope

a'v aurait cas ment. Mais il e

Ferruzzi, qui

d'importantes

cepital, souhai

haire même -

L'AGE

DISTRIBUEF

Le chiffre d

l'Agence Hav

chiffre d'affair

l'activité des fi

Canal Phis) I

tent 31 % de

(CEP, afficha,

et le tourisme

social de gr

100 millions

net cansolidé. gnant 210 mili

intégrant la

dans Canal 193 millions de

résuitat net cor

lions de francs.

l'Agence Hav

M. André Row

d'actions grat

d'un titre m

anciens. Ces til

partir du 1º

vocation à tou sera distribué

n'avait été disti

L'Agence H

le premier ac

Plus, ne détien 1986 que 25 %

vente de 12,5

ses responsable atteint son se 845 000 aboun de renouveller

dont 778 000 :

dear individue 16 000 charabi

taux, hôteis, i

Au-delà de

# <sub>Vaiso</sub> : de Benedet

ec Fial, beanplus discours nois de valeo, seurs mois à siè devuis rançais, seurs mois à siè devuis rançais en Bourse

en schanges en du capital. marie son uers la part ministers of a Le cours, lui, a minister use progression de 54 % in the control of the control o

*₿eghin-Say :*1

percere derier italien toniours pas an where his accommands français, gare some an expedier français 200521. a fights les 5 % que Battienn die Tate and Lyle. cen le de de de des pouapplication sounditaient que la Bedugmunt aucher et papetier ese the and ranger -, paraît Je Sestimber, on fait valoir pharm of the groupe est toug Verras. .: par l'accord de Agreste visibie. Certes, maire italien a

Il semble ou sujourd bui plu publics n'ont p précèse sur la n national de l'action de la réunissant desentits main 45 % du capi-la les de 40 %. Ferruzzi n'est un contrôle nai

#### Nominations

& A Air France, M. MAX BERT allete incommé inspecargeneral A - dem a **effectué** andement to the salicamière à tampagne hat bhat**e. Nó en** 122 Jessit, pequis 19**78, pré**zant de la Socia ni filiale d'Air. ista scecianses dans l'organiaccide seguire de vacances et 2 artuits (purist pues. Il en es esministrateur ainsi que es sociales de Charter, Jat-Reserve et mote a Meridi**en.** 

6 Ches Prone-Poulenc. LAURETT FERPERE, trente-MANUE STAVARD SOME FES-क्षाकार गण्याकंड **directeur** aplan et de la atratégie et di-mar a la direction générale de <sup>3</sup> Ovsion - schoolaites **chimi**as v.ರಿ ಕರ್ಣಕ part. M. Bertrand uwa, quaran e-hunt ans, de-🏧 PDG ರೇ Snone-Poulenc t. Male américaine du groupe. Au collège de la Com-

usion des opérations de ourse (COS). M. JACQUES ONNET DE LA TOUR, direc-क ineaper c Er-Aquitaine, fait themes en empiacement de Visorges Challenne, president tionseil de surveillance de la Mote des moteurs Leroy-নীর Cemasocanaire. A & EGFAL, M. ALAIN

TTVAL TENENCHARTE Ans. at detre - directeur géag adjoint subres du PDG. Chaster de Longevialle. Ad-Groupe : Bresident de SAL-CONSE ... est en outre The des seeds de surveilare de la Estate commerciale and a de la manque Mayorel. Pour a coser l'acquisiloga-set l'amétiora-Kardell neb (a-

A k Cassa nationale de CLAUDE CA-Graduste-cinq ans, a le Cresident, li est préla repération du Nord MRC Services national de Charte des relations 247.5 20't:Ques étranand dat la liste comlégislatives



LA SOCI DE TEX

ccient leur bil préciser. - La amais déposé qu'elle à sui confrères, la c la société a d'absorber le Duca Visconti Velvis), bien

de 18 février

#### SOCIAL

#### Les ambitions des industriels italiens en France

Le jour même du lancement de la «5», la chame Le jour meme un innecement de m «5», in channe de télévision privée dont le groupe de M. Berlusconi détient 40 % du capital, on apprend dans les milieux financiers que le groupe italien Ferruzzi souhaite prendre le contrôle de Béghin-Say, premier sucrier

français, et que M. de Benedetti, homme d'affaires qui détient notamment Olivetti, participe à une opération boursière — avec des partenaires français — destinée à racheter le premier équipementier auto-

#### Valeo : de Benedetti, Suez et d'autres...

ment automobile est en proie à une profonde réorganisation. Officielle-ment affichée du côté de Matra (le Monde du 4 février 1986), dont les dirigeants discutent avec Fiat, beaucoup plus discrète du côté de Valeo, premier équipementier français, soumis depuis plusieurs mois à d'importants ramassages en Bourse accompagnés d'une forte hausse du

Cette semaine, ce sont sept cent mille titres qui se sont échangés en quatre séances, soit 14 % du capital. Ce qui porte à un bon tiers la part du capital qui a changé de mains ces quatre derniers mois. Le cours, lui, a enregistré une progression de 54 % depuis le début de l'année, et cote près de 600 francs contre 200 au mintenna 1985

Alors que différents noms ont été cités parmi les candidats intéressés au rachat de Valeo, notamment l'allemand Bosch, déjà partenaire de Valeo (le Monde daté 16-17 février 1986), il se confirme que le gros des transactions se fait au profit d'un acheteur unique. En fait, il s'agit de l'italien Carlo de Benedetti, patron entre autres d'Olivetti. Il aurait la volonté en associant des partenaires français de bâtir un ensemble dans l'électronique automobile euroenne. Le groupe Suez, actionnaire de Valeo mais aussi partenaire de M. de Benedetti en Italie pourrait être l'un d'eux.

Au-delà de l'attrait spéculatif qu'offre Valeo, « valeur de retourne-ment » aux yeux des boursiers, se dessinerait donc dans cette opéra-

pourrait aussi être une contreattaque aux discussions entre Matra et Fiat, qui sont loin d'être bouclées. Les pouvoirs publics français snivent de près ces négociations Fiat-Matra, tout comme les construc-teurs automobiles français. Une telle association ne peut les laisser insen-sibles, même si officiellement ils « font le mort ».

**AFFAIRES** 

Le rachat par M. de Benedetti reposera aussi le problème des participations étrangères en cas de dénationalisation. Car, si un acheteur étranger appartenant à la CEE est tenu d'informer les autorités boursières de ses transactions, il n'a en revanche aucune autorisation à demander à l'administration fran-çaise, quelle que soit la hauteur de sa prise de participation. CLAIRE BLANDIN.

#### Beghin-Say: toujours Ferruzzi

Le groupe sucrier italien Ferruzzi-Eridiana, qui contrôlait, à parité avec les actionnaires français, le groupe sucrier et papetier français Beghin-Say, a repris les 5 % que détenait dans cette société une filiale du britannique Tate and Lyle. Du coup, le difficile équilibre établi en mars 1981, sous l'égide des pouvoirs publics, qui souhaitaient que la tatelle du groupe sucrier et papetier ne passe pas à « l'étranger », paraît de plus en plus difficile à maintenir.

ARGENT: 5 milliards de franc

leur patrimoine est bien garde

FISCALITE : - Diminution de

l'impôt.... Tiens? ... pour les

Aie! Encore 6 milliards partis

LOGEMENT : coup de bambou!

Les nouveaux de les locations

et la loi de 48 passent a la imppe

je calcule lievreusement

le souffre.

d'administration.

Je vais me mabiller.

mon prochain lever libere

SECTELR PUBLIC: ie me case

le nez sur la porte d'un conseil

La loi de democraisation

est abrogée, les representants

des salaries ne sont plus admis

AUDIO-VISUEL: mais, je le

reconnais! Ce presentateur

d'Antenne 2 qui chante l'an

de vivre en Afrique du Sud

Deux chaines publiques

sont privatisées.

c'est le petit-neveu d'Hersant!

Hagard, je fonce vers la sorie.

manches superioures.

en finnee, le tousse,

me montrent les dents.

Adieu l'impot sur

Je n'insiste pas.

les grandes fortunes.

Chez Beghin-Say, on fait valoir que la direction du groupe est tou-jours assurée par son PDG, M. Jean-Marc Vernes, et que l'accord de 1981 reste valable. Certes, reconnaît-on, l'actionnaire italien a un poids considérable. En réunissant dans une même main 45 % du capital an lieu de 40 %, Ferrazzi n'est

toujours pas majoritaire. De plus, la cession des actions de Tate and Lyle ne fait que concrétiser une situation de fait, puisque le géant britannique, partenaire dormant, laissait à Ferruzzi le soin de gérer sa participation. Si l'opération s'arrêtait là, il n'y aurait pas donc grand changement. Mais il est clair que le groupe Ferruzzi, qui a procede en 1985 à d'importantes augmentations de capital, souhaite – a toujours sou-haité même – prendre le contrôle du premier sucrier français.

Il semble qu'il en ait la possibilité aujourd'hui plus qu'en 1981. En premier lieu, parce que les pouvoirs publics n'ont plus de doctrine aussi précise sur la nécessité de maintenir un contrôle national sur cette industrie du sucre et du papier. En second

lieu, parce que les deux parties ne présentent pas la même cohésion. Face à un groupe italien solide, la partie française est représentée par un conglomérat de partenaires financiers qui espèrent une meil-leure rentabilité de leurs investissements. Beghin-Say fait valoir pourtant pour 1985 une amélioration de ses résultats, due aussi bien à l'activité sucrière que papetière. Ces résultats seront dans une large mesure affectés par le coût des mesures sociales accompagnant le plan de réduction des effectifs, qui doit courir de 1986 à 1988. Enfin, l'engagement du groupe italien en faveur de l'éthanol agricole, à partir des betteraves, peut lui attirer la

# Nominations

· A Air France, M. MAX ALBERT a été nommé inspecteur général, M. Albert a effectué pratiquement toute sa carrière à la compagnie nationale. Né en 1922 il était, depuis 1978, président de la Sotair, filiale d'Air France spécialisée dans l'organisation de séjours de vacances et de circuits touristiques. Il en reste administrateur, ainsi que Vacations et Hôtels Meridien.

 Chez Rhône-Poulenc. M. LAURENT PERPERE, trentequatre ans, et M. JEAN-CLAUDE BRAVARD sont respectivement nommés directeur du plan et de la stratégie et directeur à la direction générale da la division « spécialités chimiques ». D'autre part, M. Bertrand Louvet, quarante-huit ans, devient PDG de Rhône-Poulenc lnc., filiale américaine du groupe.

· Au collège de la Commission des opérations de bourse (COB), M. JACQUES BONNET DE LA TOUR, directeur financier d'Elf-Aquitaine, fait son entrée en remplacement de M. Georges Chavanne, président du conseil de surveillance de la société des moteurs Leroy-

· A Is SOFAL, M. ALAIN LEFÈVRE, quarante-quatre ans, vient d'être nommé directeur gé-néral adjoint auprès du PDG, M. Christian de Longevialle. Ad-ministrateur de plusieurs sociétés du groupe et président de SOFAL-CONSEIL, il est en outre membre des conseils de surveillance de la Banque commerciale privée et de la Banque Majorel. SOFAL, société anonyme, est la Société pour favoriser l'acquisition de logements et l'améliora-tion de l'habitat.

 A la Caisse nationale de l'industrie, M. CLAUDE CA-TESSON, cinquente-cinq ans. a été nommé président. Il est pré-sident de la fédération du Nord du MRG, secrétaire national de ce parti, chargé des relations avec les partis politiques étrangers, et adjoint au maire de Lille. Il est candidat sur la liste comdans le Nord et aussi sur la liste

JAMBOREE MONDIAL

1937 et 1947

badges et insignes

Bernard B. MILLER, 585 West End Ave. New-York, N.Y., 10024 (U.S.A.)

#### L'AGENCE HAVAS DISTRIBUERA UN DIVIDENDE EN 1985

Le chiffre d'affaires consolidé de l'Agence Havas devrait atteindre 10 milliards de francs en 1985 et le chiffre d'affaires cumulé (incluant l'activité des filiales Eurocom, CEP. Canal Plus) 19 milliards. Les activités de régie du groupe représentent 31 % de l'activité totale, le eil en publicité 28 %, l'éditi (CEP, affichage, Canal Plus) 28 % et le tourisme 13 %. Le résultat net social du groupe est estimé à 100 millions de francs, le résultat net consolidé, hors Canal Plus, atteignant 210 millions de francs. En y intégrant la quote-part de Havas dans Canal Plus (37,7 %, soit 193 millions de francs de pertes), le résultat net consolidé atteint 17 millions de francs.

Le conseil d'administration de l'Agence Havas, réuni le jeudi 20 février, sous la présidence de M. André Rousselet, a décidé d'augmenter le capital par attribution d'actions gratuites ou certificats d'investissements gratuits à raison d'un titre nouveau pour cina anciens. Ces titres, prenant valeur à partir du la janvier 1985, auront vocation à toucher le dividende qui sera distribué (aucun dividende n'avait été distribué en 1984).

L'Agence Havas, tout en restant le premier actionnaire de Canal Plus, ne détiendra plus à fin mars 1986 que 25 % de son capital, par la vente de 12,5 % des actions. Selon ses responsables, la chaîne payante a atteint son seuil d'équilibre avec 845 000 abonnés, dont le coefficient de renouvellement est de 94 %, et dont 778 000 sont dotés d'un décodeur individuel. Il faut y ajouter 16 000 chambres de cliniques, hôpitaux, hôtels, bénéficiant d'un tarif d'abonnement collectif.

#### LA SOCIÉTÉ ITALIENNE DE TEXTILE CANTON! N'A PAS DÉPOSÉ SON BILAN

A la suite de notre article intitulé « Du velours dans la vitrine du textile français», paru dans le Monde du 18 sévrier, dans lequel il était écrit que «certains sabricants tels (...) Cantoni en Italie (...) déposaient leur bilan», la société Cotomificio Cantoni nous demande de préciser. « La maison Cantoni n'a nais déposé son bilan. Il est exact qu'elle a subi, comme tous ses confrères, la crise du velours. Mais la société a survécu], elle vient d'absorber le fabricant de velours Duca Visconti di Modrone (marque Velvis), bien connu dans le monde entier pour ses qualités de velours homme et femme.

#### ETRANGER **ACCORD A LONDRES**

sympathie des producteurs.

#### SUR LE RÉÉCHELONNEMENT

DE LA DETTE SUD-AFRICAINE Les banques créancières de l'Afrique du Sud et les représentants de la Banque centrale sud-africaine sont arrivés, le jeudi 20 février, à Loudres, à un accord de principe sur le rééchelonnement de la dette commerciale de Pretoria.

Le médiateur suisse, M. Leutwiler, a annoncé la création d'un comité technique qui réunirait les représentants des deux parties et qui devra régler les détails d'une solu-

M. Leutwiler avait proposé, la semaine dernière, un moratoire d'un an – qui entrerait en vigueur le 31 mars - sur 95 % de la dette commerciale sud-africaine (14 milliards

Pretoria, qui a décidé unilatéralement de geler sa dette en septembre dernier, souhaitait un moratoire jusqu'en 1990. Les 5 % restants seront remboursés au cours des douze prochains mois.

Les Sud-Africains ont accepté « avec réticence mes propositions, car 5 % c'est un certain fardeau », a commenté M. Leutwiler.

Le remboursement de la dette audelà de la fin mars 1987 doit faire l'objet de négociations au cours des prochains mois. Les banques pour-ront alors subordonner tout nouveau rééchelonnement à l'adoption de mesures supplémentaires de libéralisation en faveur des Noirs, comme elles l'avaient fait pour le présent arrangement. Avant de pouvoir éla-borer son compromis, M. Leutwiler avait dû attendre que le président Botha annonce ses conces mois dernier. - (AFP.)

#### **Aux Etats-Unis**

#### LA CROISSANCE S'EST NET-**TEMENT RALENTIE AU QUA-**TRIÈME TRIMESTRE

Le taux de croissance annuelle du PNB américain au quatrième trimestre 1985 a été révisé à la baisse : 1,2 % contre 2,4 %, selon l'estimation précédente remontant à trois semaines. Fin 1985, le département du commerce avait même estimé à 22 % l'estème à l'estimé à 3.2 % le rythme annuel de l'expan-sion au dernier trimestre 1985. Le mauvais résultat s'explique en grande partie par le boom d'impor-

L'année dernière la croissance du PNB des Etats-unis aura été de 2,3 % en moyenne annuelle après +6,6 % en 1984. Le résultat de 1985 est le plus saible depuis 1982, année où le PNB avait reculé de 2,1 % avant de recommencer à ang-menter l'année suivante (+ 3,7 % en 1983).

#### LA CGT REFUSE LA « FAUSSE QUERELLE » **DES NATIONALISATIONS**

Dans le débat actuel sur la déna-tionalisation, la CGT a tenu, la jeudi 20 février, par une conférence de presse, à répéter sa position. « Cette pseudo-polémique entre la droite, le patronat et le gouvernement est biaisée », a déclaré M. Gérard Ale-zard, secrétaire de la CGT. Les un énoncent leurs objectifs et leurs modalités de dénationalisation, l'autre, concrètement, en a engagé le

processus... »
Qualifié de « fausse querelle », le sujet donne lieu à une « convergence » sur » la meilleure méthode pour dénationaliser », a estimé le responsable CGT. Dévoyées, les nationalisations « ne sont pas seulement un vague outil d'accompagnement de la politique d'austérité et de redéploiement. Elles sont devenues un instrument d'entraînement majeur de la politique de soumission à la crise », a expliqué M. Alezard. Refusant « la théorie dominante des nationalisations à gestion banalisée », y compris pour les banalisée. y compris pour les entreprises du socteur concurrentiel, la CGT aurait voulu que les nationa-lisées servent de modèle économique, pour une autre gestion, et demeurent une «vitrine sociale». Or, souligne M. Alezard, «ces groupes sont enfermés dans les modèles et les exigences des groupes multinationaux, les règles de gestion sont en tous points celles de la gestion capitaliste ». La lutte des travailleurs, a-t-il poursuivi, devrait empêcher cette dérive.

#### FIN DE LA GRÈVE **DES MINEURS DE CARMAUX**

Les mineurs CGT de Carmaux (Tarn), en grève depuis le 15 février, ont repris le travail le icudi 20. Les autres syndicats ne l'étaient pas associés à cette grève. Un accord a été conclu entre la direction de Charbonnages de France (CDF) et les syndicats. CDF s'engage à mettre en œuvre un plan social dans les deux ans permettant le transfert de mineurs vers EDF, des mutations vers d'autres exploitations et la reconversion dans d'autres industries créées dans le

En effet, l'exploitation actuelle au fond (370 000 tonnes en 1985), qui emploie au total environ 1400 personnes dont 675 mineurs au fond, doit fermer d'ici à 1988; l'exploitation à ciel ouvert, qui commencera en 1987, mais ne sera réellement productive qu'en 1988 avec 300 000 400 000 tonnes (pour atteindre 600 000 tonnes/an pendant vingtcinq ans en rythme de croisière). n'emploiera, prévoit-on, que 600 personnes au maximum. La direction de CDF s'est engagée à ne fermer l'exploitation au fond que parallèlement à l'application du plan social. Seront particulièrement touchés par la reconversion du bassin les mineurs du fond, et notamment les 100 jeunes embanchés il y a deux

#### FAITS ET CHIFFRES

Agriculture

• Dix mille paysans dans les rues d'Agea. – Agen, chef-lieu de Lot-et-Garonne, a servi, le 20 février, de lieu de rendez-vous à près de dix mille agricultours, venus à l'appel de la FNSEA, des départements d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. M. François Guillaume, président de la FNSEA, a annoncé un rassemblement d'agriculteurs des douze pays de la Communauté européenne à Bruxelles, le 14 mars pro-chain. – (Corresp.)

Social

• Les prud'hommes de Mont inçon se prononceront le 24 février sur le licenciement de M. Clavand. Les prud'hommes de Montluçon (Allier) se prononceront, le lundi 24 février, sur la réintégration dans le personnel de l'usine Duniop-Sumitomo de M. Alain Clavaud, militant CGT, licencié après une interview à l'Humanité pour avoir « manqué à l'obligation de réserve »... Selon la CGT, une pétition en faveur de la réintégration de M. Clavaud a recu 80 000 signa-tures. M. Jean-Claude Laroze, secrétaire de la CGT, a écrit de son côté, à M. Mitterrand afin qu'il intervienne: « Il est de votre devoir, lui écrit-il, de dire non à des actes aussi contraires aux lois, aux valeurs humaines et démocrati-

> Cours de dessin et d'aquarelle dans les musées Téléphone : 39-56-29-03

#### AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

#### Tous les groupes de la majorité sénatoriale voteront la question préalable

Le Sénat a achevé en une seule tion. Ils en ont profité pour les accuéance, le jeudi 20 février, la discussion générale sur le projet de loi gouvernemental d'aménagement du temps de travail, qui lui était soumis en seconde lecture. Les sénateurs se retrouveront mardi pour le vote de la question préalable, qui entraînera le rejet du texte non modifié par l'Assemblée nationale et le gouver nement, malgré les amendements proposés par la majorité sénatoriale. Tous les groupes de l'opposition ont décidé de voter la question préalable déposée par le groupe de l'Union

Le débat public, anquel n'ont pas participé les sénateurs socialistes, n'a pas donné lieu à des prises de oosition nouvelles. Les orateurs de oppositicion nationale out surtout fustigé l'attitude du gouvernement et des députés, qui n'ont pas cru devoir faire un pas dans leur direcser de « sectarisme ». Le rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Louis Boyer (RL Loiret), a fait un compte rendu des nouvelles auditions des délégations représentant les organisations syndicales et patronales, dont il ressort, at-il indiqué, qu'« une majorité (...) FO, CNPF, CGPME et CFTC se sont déclarées, avec des nuances, bien plus favorables aux propositions émises par la commission sénatoriale qu'au texte gouverne-

Pour justifier cette série de rencontres, qui ont eu pour effet de ralentir l'examen du projet de loi, M. Boyer avait auparant rappelé que « le Sénat n'a jamais accepté et n'acceptera jamais de légiférer sans consulter les parties intéressées ».
« Il s'agit-là d'une règle purement morale », a précisé le rapporteur.

#### La direction de Gibert Jeune veut mettre 45 salariés au chômage partiel en plus des 81 licenciements

travail à la suite de l'attentat qui a partiellement dévasté la librairie du boulevard Saint-Michel à Paris, la direction de Gibert Jenne a annoncé au comité d'entreprise, réuni jeudi 20 février, son intention de placer 45 autres salariés en chômage par-

Les représentants CGT au comité d'entreprise ont rejeté cette proposition qui réduisait les effectifs dans d'autres magasins de la librairie Gibert Jeune et entraînait la fermeture d'un rayon disques.

La deuxième réunion tripartite regroupant la direction, les syndicats et la direction départementale de la main-d'œuvre devrait avoir lieu ce vendredi. An cours de cette table ronde, qui avait été demandée par le ministère du travail, M. Jean Gibert devait faire connaître sa réponse aux propositions de l'administration qui préconisait, le 17 février, la solution du chômage partiel total pour les 81 salariés

Cette formule, qui prévoit une indemnisation à 80 % par l'État et à 20 % par l'employeur pour les personnes dont le contrat de travail serait suspendu, avait été jugée coûteuse par M. Gibert qui voulait . en mesurer les risques financiers». L'État fait preuve à bon compte d'une petile générosité», nons a

Après les 81 ruptures de contrats de déclaré M. Jean Gibert. Celui-ci s'inquiétait en outre de ne pouvoir payer les indemnités de licenciement dues aux personnes qui ne seraient pas reprises en cas de réonverture de son établissement. « Il y a 50 personnes que nous payons à ne rien faire », ajoutait-il, en soulignant les pertes énormes du chiffre d'affaires ».

> Evoquant - la toxicité de l'immeuble », l'imprégnation de chlore et la présence d'eau dans les sous-sols, M. Jean Gibert envisage que l'immeuble soit démoli puis reconstruit. Au ministère du travail, en revanche, on fait état des appré-ciations portées par la commission de sécurité pour assurer que la toiture peut être réparée en moins d'un

Sur le fond de l'affaire et l'origine dn sinistre, M. Jean Gibert, quant à lui, met en cause l'attitude du pouvoir socialiste. « Depuis mai 1981, on a libéré des terroristes, dit-il. Le gouvernement a mal lutté contre le terrorisme • et, selon lui, il porte donc une responsabilité dans les difficultés que rencontre son entre prise. A l'entendre, c'est donc à l'État de faire face financièrement, et cela explique pour beaucoup son intransigeance.

A. Le.

(Publicité)\_\_\_

# Ma retraite, qui la paiera?

Veut de panique sur nos retraites... Qui les paiera? Serontelles suffisantes pour vivre? Faut-il opter pour les systèmes de capitalisation ou de répartition? Questions délicates que Science et Vie Economie pose dans son numéro de mars.

J'ai peur pour ma retraite... riat général au plan a chiffré à 60% la baisse du taux de rendement des systèmes de retraîte par repartition d'ici l'an 2025 ! Une étude pessimiste de plus qui succède à tous les cris d'alarme de ceux qui annoncent, statistiques à l'appui, pour demain ou après-demain la « fin des retraites ». Examinons la situation: le

système de retraite par réparti-tion doit tendre à trois grands équilibres : l'équilibre des cotisations perçues et des cotisations versées par les caisses, l'équilibre des besoins des bénéficiaires et de leurs ressources, l'équilibre de l'effort des salaries pendant leur vie active et ce qu'ils perçoivent à l'heure de la retraite. Or, Science et Vie Economie nous apprend que la dégradation des comptes prévue pour les premières années du XXIe siècle va provoquer une rupture simultance de ces trois équilibres... De quoi alimenter les campagnes des « cavaliers de l'apocalypse » des mutuelles et des compagnies d'assu-rance qui incitent à nous constituer une épargne de capitalisation? Pas si simple, dit Science et Vie Economie qui affirme qu'« un régime de ca-pitalisation ne se batit pas ex nihilo » et que les trois solutions envisageables par les pouvoirs publics (retarder l'âge de la retraite, abaisser fortement le taux des pensions, relever aussi fortement le taux des cotisations) ne sont pas socialement acceptables.

C'est dans d'autres directions qu'il faut chercher: plusieurs pays occidentaux, comme la RFA, les États-Unis ou l'Angleterre ont dejà tenté quel-

Alors, choisir entre la répartition et la capitalisation ne rèsulte pas d'un jet de dés. Il faut des éléments pour juger, des chiffres pour calculer son intérêt personnel : Science et Vie Economie, dans ce dossier complet, nous fournit toutes ces informations et révèle que la politique commerciale agressive des « marchands de capitalisation » n'a donné, pour l'heure, que des résultats « confidentiels » : le système de répartition représente 500 milliards de francs contre 30 seulement à la capitalisa-

#### TOUT SUR SCIENCE ET VIE ÉCONOMIE Si vous voulez en apprendre

davantage, courez acheter Science et Vie Economie chez votre marchand de journaux. Au sommaire de mars, entre autres sujets: « Le dernier sa-lon où l'on spécule ». « Sicav : comment mesurer les performances », « Disneyland : le tempo d'un négociation ». Profilez également de « Quatre jours de rendez-vous à l'an-tenne » avec Gilles Coville, rédacteur en chef de Science et Vie Economie, sur Europe nº 1 du mardi 25 au vendredi 28 février juste avant 19 heures et, pour les couche-tard, ce ren-dez-vous est reporté un peu avant 22 h 30.

jues-uns en profitent,

Mol

PRIORITE A GAUCHE

# ANNONCES CLASSEES

#### OFFRES D'EMPLOIS

Rejoindre une banque à taille humaine • EXPLOITANTS "PARTICULIERS"

Ref. VM11/664 D

 DIPLÔMÉ GRANDE ÉCOLE Relations sociales dans une multinationale.

Réf. VM11/1235H

Si vous êtes intéressé par l'un de ces postes, nous vous proposons de nous adresser un dossier de candidature en précisant la référence choisie

> **GROUPE EGOR** 8, rue de Berri - 75008 Paris

8, rue de Berri - 75008 Paris

— PARIS BORDEAUX LYON NANTES STRASBOURG TOULDUSE
MILAND PERUGIA ROMA VENEZIA DUSSELDORF LONDON MADRID MONTREAU
TOKYD



emplois

resouration tocale d'education populaire (activité : chantier de jeunes) située en région Paca racrute directeur(trice) à plain temps. Envoyer lettre de motivation + C.V. Haves Cennes, nº 9676/R. B.P. 177.

#### propositions diverses

LOGICIELS D'ENSIGNEMENT Cherche autres enseignents-programmeurs motivés (touris-disciplines) pour créer sociéré de production de logiciels de qualité linformatique et péde-gogique). P. Verguet, 105, rue des Bouleaux, 7000 VESOUI... Téléphone : (16) 84-76-14-91.

propriétés

**PERREUX - PARC** 

Très belle ppté sur 1.300 m² terrain planté. Récept., 75 m² + 5 chbres, 2 beins + s. d'eau + logement, serv., gar. 3 voit.

DEMICHELI

**18-73-50-22/48-73-47-71.** 

300 KM DE PARIS
près ARGENTON-SUR-CREUSE
Belle demeure de caract., 10 p.,
qd cft, parc 5.000 m² clas,
bordé rivièrs. Urgt cause recon-version. 1.000.000 F. CABINET
JARGEAU, 47500 Monsempron-Libos. Tél.: 53-71-57-83.

RÉGION MONTARGIS 110 km aut. Sud, vd CAUSE MUTATION à 5 mm centre valle : PROPRIETE

CONTEMPORAINE

SUR 1,70 HA BOISÉ

documentation gratuite L'Erat offre des emplois sta-bles, blen rémunérés, à tous les Français avec ou sens diplôme. Demandez une docu-mentation (gratuite) sur la revue spécialisés. Tél.: (1) 42-61-80-88 

**LE MONDE** 

**FÉVRIER 1986** 

DOSSIER

Les syndicats acculés à faire peau neuve

En vente chez tous les marchands de journaux.

Trouver un job

ça s'apprend...

... et ça marche

LIVRES

A VENDRE?

LIBRAIRIE

LE TOUR DU MONDE

45-20-87-12

rue de la Pompe, 75116 PARIS

diplomatique



LE GUIDE DU VOYAGE EN AMÉRIQUE est paru (et il est gratuit)

il comprend aussi les tants de location de voltures et de camping-cars, les tants d'hôtels, les transports intérieurs. Des circuits à la carte. Des circuits en groupe, Des tours insolites. Des renseignements pratiques.

Si vous ne pouvez passer chercher notre guide gratuit à nos bureaux, nous vous l'enverrons contre 6,50 F en timbres.

PACIFIC HOLIDAYS: 45.41.52.58

Sicav du Crédit Mutuel

Actions Françaises Monory-CEA

2079,31 Actif net (en millions de F)

526,66 Valeur liquidative (en F)

29 mars 1985 Date de paiement

Dépositaire: Caisse Centrale du Crédit Mutuel

**Epargne Industrie** 

Situation au 31 décembre 1985

23,25 Demier dividende global (en F)

# L'immobilie*r*

#### appartements ventes

2° arrdt

M• PYRAMIDES

Bon Imm., chf. centr. indiv. 2/3 P., sur rue, entrée, petite cuisine, bains, w.-c. 4, rue CHERUBINI Semedi, dim., 14 h à 17 h.

5° arrdt **CENSIER 3/4 PIÈCES** 

6° arrdt

DUROC, IMMEUBLE RÉCENT BEAU STUDIO TT CONFORT 470.000 F. 45-87-22-88

8° arrdt MONTAIGNE

beau 5 P., salle de bris, selle d'esu, 2 services. 3.100,000 F POSS. PROFESS. LIBÉRALE SAINCLAIR, 45-66-02-45

14° arrdt 86, BD MONTPARNASSE Selle à manger + 3 pièces Très bon état 4" étage, sars ascenseus chauffage indivuel 1.150.000 F

edi, de 11 h à 16 h M ST-JACQUES

Imm. récent, et cit, parking DUPLEX, 6° et 7° étage Atelier + grande mezzarine entrée, cuis., bains, 2 w.-c. immeuble « Merkilen » 11, r. Emile-Dubois, ec. C samedi, dimanche, 14 h à 17 h.

86. BD MONTPARNASSE

Salon, salls à manger + 3 peas, tr. bon état, 4- étage sans ascenseur, chauffage contrat individuel Prix : 1.500.000 F

a sameci, de 11 heure à 16 heures.

15° arrdt

**VILLAGE SUISSE** 

M\* LA MOTTE-PICQUET
Bon Imm., chf. centr. indiv.,
50 m\*. Liv., 1 chbre, cuie., bns
11, rue PONDCHERY
Samedi, dim., 14 h à 17 h.

16° arrdt Mº MUETTE

hmm. récent, it cft. 45 m² 2 P., entrée, cuie. équipée bains, dressing, loggie 29, nue BOIS-LE-VENT Sam., dim., kindi, 14 h-17 h. 18° arrdt

LAMARCK - DAMREMONT Bel imm, pierre de taille, sec PROPRIETAIRE VEND 1" étags TOTAK: I AINE VEND 1" frage 2 P., 55 m, Bra. 495.000 F. 2 P., 43 m. Occ. pers. sexie. RÉUNION POSSIBLE. Is. samedi, 10 h 30/12 h 30 112, RUE LAMARCK.

STUBIO 113.000 F Métro Jules-Joffrin, rue Ramey, Idéal p.-è-terre, kitchnatte équip., salls d'eeu, w.-c., calme, clair, immo Marcadet. 42-52-01-82.

Face Sacré-Cour studio, cuit., w.-c., s. d'eau + partite pièces, 3° ét. sur rue 169.000 F. immo Marcadet. 42-62-01-82.

**YUE SUPERBE** 

Duplex, 5 poes, 90 m², solet 1.350.000 F., 4, r. Demrémons Sam. 14 à 17 b. 48-44-98-07.

Val-de-Marne

A 20 ° de Roissy et 25 ° d'Orly BRY, bord de Marne, gd stand. 93 m², 27 m² terrasse couverte Part. à part., prix justifié 1.045.000 F. Soir, Téléphone : 48-82-01-40.

NOGENT-SUR-MARNE à 100 mètres du RER et Bois Très bel Imm., 130 m². Séjour + 3 chbres, box 2 voitures TRÈS BELLE AFFAIRE DEMICHELI

achats

appartements

ÛRPI 1= força da venta à PARES racherche tous appartement RÉALISATION RAPIDE ORPI - 42-22-70-63.

Rach. URGENT, 110 à 140 m² Paris, préf. 5°, 6°, 7°, 14°, 15°, 16. 4. 12. 9. PAE COMPT. 48-73-57-80.

AGENCE LITTRÉ ch. pour clientèle français: étr., appts et hôtels part ns quartiers résidentiels,

**PROPRIÉTAIRES** 

YOUS BESIREZ YENDRE IMMO MARCADET 42-52-01-82.

> locations non meublées offres

> > Paris 45-04-20-00

locations

non meublées demandes

Paris Pour directeurs et employée BMPORTANT GROUPE PHARMACEUTIQUE rech. à louer Parle, baniseus, diver appts 2 à 6 P. STUDIGS VELLAS. Tél. 48-03-30-33.

URGENT, RECH. 4-5 PCES AV. MONTAIGNE et autour x inditérent. 47-42-08-00.

(Région parisienne)

villas, pevillons pour CADRES. (1) 48-89-89-66, 42-83-57-02.

#### meublées offres (Région parisienne)

locations

APPT HOTEL + PARK

2-3-4 pers. 1.200 F semsime GANDOLFI. Tél. 48-83-04-89 10 minutes Paris, per métro.

bureaux Locations

VOTRE SIÈGE SOCIAL Constitutions de Sociétés e tous services. 43-55-17-50

TRINITÉ

BORDEAUX

A vendre grand pavillon (F 5) avec jardin (636 m²), appartenant à M. DENOTTS, situé 22, av. des Acacias à Dourden (ESSONNE), entre la gare et l'autoroute, à la lisière de la ville. Pour visiter et négocier. Tél. au 64-59-69-27.

maisons

de campagne

Près Alx-en-Provence, mas ré-cent. 200 m³ hebit., 5 chbres, a. de bns. gar., piscine, 1 he jard., bois. Px dern. 1.800.000 F. 76. metir : 1(8) 42-28-82-55. soir après 19 h. 39-62-55-72.

emplacement 1" choix dans bei immeuble de szanding 1.100 m² non divisibles sur 4 nivesux. Bon état 2 parkings. Libre le 1/6/86 Tél. 42-90-64-74, posta 406 locaux

Orée forêt domaniele, specieux, salon. séj., cheminée, cuis. américaine, gdes bales, s. de jr. 3 chbres, 2 s. bns. 2 w.-c., sur se-sol tot., chr. centr. électr. PX TOTAL 569.000 F. LG CREDIT TURPIN RELAIS MIEL. 5 KM SUD MONTARGIS Téléphone: (16)-38-85-22-92 et après 19 heures: (16) 38-96-22-29. commerciaux

Ventes

SAVOIE, Future station BELGENTIER (Var) vends olympique, LOCAL CCIAL et tte propr., 150 m² + 170 m² terrasses, 1.400.000 F. Téléphone : (16) 56-09-64-14,

restanques arboré, 4.000 m² svec maisonmette rénovée Sacriffée 550.000 F. 94-62-67-62. H.R. boutique immeubles

viagers CENTRE RÉSIDENTIEL
Bel immeuble, pierre de tallie
excellent état, salon, salle à
manger, 5 chbres, 3 a. de bris,
chauf, central, cave, petti jardin
Tél. (16) 56-44-50-74
(à part. 22/2/36). 56-44-80-74.

F. CRUZ - 42-66-19-00 8, RUE LA BOÉTIE-9\*
Conseil 48 ans d'expérien
Px rentes indexées garanti
Etude gratuite discrète.

terrains

immobilier

information

**OFFICES SERVICES** CONSEIL IMMOBILIER 91, av. Kleber, 76116 Paris rech. appts de tout type à vendre ou à louer Paris et proche benlieue Téléphone : 47-55-04-27,

Informations sur différents logis à louer, du studio au 6 P., de 2.000 F à 10.000 F également échanges possibles également échanges possibles (ainsi que loi 48) Nous ne sommes ni agence ni marchand de listes, meis une Association sans but lucratif Ecrire A.P.P.E.L. 75. 7, rue Ste-Anne, 75001 Paris.

# shall obedings

Artisans

ARTISAN cherche travaux plomberie, chauffage, électri-que, peinture, agréé EDF-GDF. T. 48-33-58-63 48-39-28-83. Particuliers

(demandes) Particulier achète meubl ciens mërne en mauveis Tél. le soir ou répondeur 45-77-81-00.

Bijoux

BLJOUX ANCRENS
BAGUES ROMANTIQUES
se chosissent chez GILLET,
19, r. d'Arcele, 4\*.43-54-00-83
PARCE QUE L'ON AIME
ACHAT BUGUX OR-ARGENT.
M\* Cité ou Hôtel-de-Ville.

OR - BRILLANTS

ichets net Bijoux or anciens nodernes Rubis Saphir Emeraude, Argenterie PERRONO JOAN LIERS Opére 4, Chaussée-d'Antin Ventes Occasions Echanges

Mode

7, rue de Vincernes 93 100 MONTREUIL Téléphone : 48-57-37-69,

Chex BRUNA COUTURE

à Montreuil
(Mº Croix-de-Chaveux)

Yous trouverez pour le printemps du sur-meure selon vos
goûts et votre mode, ou si vous
êtes pressée du prêt-è-porter
de qualité

Bruna Couture
7, rue de Vincennes

Maroquinerie

**SOLDE S/PRIX DE GROS** SACS, BAGAGES, CADEAUX VISCONTI, 5, r. M.-Lecomte -3-42-72-16-88, fermé le semedi.

Moquettes

**MOQUETTE 100 % PURE LAINE** WOOLMARK Prix posée : 99 F/m². Tél. : 46-58-81-12.

Teinturiers

HOMMES D'AFFAIRES ! Votre situation exige une tens élégante et impeccable ! Faites nettoyer vos vêtemen de valeur : ville, soirée, wee end, per un spécialiste qualifié.

« PRIX HORS SAISON »

GERMAINE LESECHE, 11 bis,
rue de Surène, 75008 PARIS

Téléphone: 42-65-12-28.

Troisième age

Prox. COULOMMIERS (77) RETRAITE, valides, semi-valides Invalides, 64-04-05-75. HOTELLERIE « Les Cècres » accueil, confort, service, spé-cialiste de la famille et du 3º âge. Mº Louie-Aragon 46-38-34-14 et 47-25-89-63. Vacances

**Tourisme** Loisirs

Stage de ski 8 à 16 ans en Se-vois. C.V. agréé Journesse et Sports, du 26/03 au 2/04/86 Sports, du 25/03 au 2/04/86
aux Arcs
(-) 12 ans, 1,895 F. (+) 12
ans, 2,095 F. Comprenant:
- transport SNCF:
- pension complère;
- ancadr, et cours de ski par
monitours diplômée;
- remontées mécaniques illi-

rance ski. Inscriptions : 9 h à 12 h Tél. (16-1) 42-38-05-00 à partir de 18 h 30 : (18-1) 60-10-47-35 8 h à 13 h : 79-07-04-73.

DRISCOLL HOUSE HOTEL 200 chembres à un it. Demi pension. £ 65 per semaine souties entre 21-60 ans S'atresser à 172. New Kent Road London SE 1 Téléphons : 01-703-4175.

SANTA-MONICA COLLEGE USA, vecencias linguistiques en Calfornie ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE. Du 4 au 29 soût 1986. Cours le metin, soleil et surfing l'après-midi. Les familles sont bienvenues, brochures de : Dr M.-P. KAM-MEYER, 188 Headington Road, GB-Oxford 0X3 0BS, Tel. 19-44-865-85970.

A lover, mei, juin et septembr Presqu'ile de Rhuye (66) 50 mètres de la plage Melson : living, culsine, 2 chambre: Salle de bains, WC, cellier, jardin Tél. : 39-89-81-06

# REPUBLIQUE ÉBANÇAISE

**AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS** 

Emission obligataire janvier 1986 de F 32 milliards

1re et 2e tranches:

O.A.T. échangeables 9,70 % décembre 1997 avec bons d'échange (F 23 milliards) O.A.T. échangeables 9,80 % janvier 1996 (F 7 milliards)

**CREDIT LYONNAIS** 

#### CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

**BANQUE INDOSUEZ BANQUE NATIONALE DE PARIS CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES BANQUE PARIBAS** CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE **CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE PARIS SOCIETE GENERALE** 

BANQUE DE L'UNION EUROPEENNE CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL L'EUROPEENNE DE BANQUE SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

BANQUE WORMS CREDIT DU NORD MM. LAZARD FRERES ET CIE UNION DE GARANTIE ET DE PLACEMENT

AXA BANCUE BANQUE DEMACHY ET ASSOCIES BANQUE FEDERATIVE DU CRÉDIT MUTUEL BANQUÉ FRANÇAISE DU COMMERCE EXTERIEUR BANQUE GENERALE DU PHENIX BANQUE DE GESTION PRIVEE BANQUE HERVET BANQUE POUR L'INDUSTRIE FRANÇAISE BANQUE ODIER, BUNGENER, COURVOISIER BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER, MALLET BANQUE PRIVEE DE GESTION FINANCIERE BANQUE VERNES ET COMMERCIALE DE PARIS CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE CHANGE

COMPAGNIE INTERPROFESSIONNELLE DE PLACEMENTS FINANCIERS MM HOTTINGUER ET CIE INTERFI FIVALMO" ROBERT LEFEVRE S.A. CREDIT CHIMIQUE FINACOR OMNIUM FINANCIER DE VALEURS MOBILIERES "OFTVALMO" SOCIÉTE AUXILIAIRE D'ETUDES ET D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS "INVESTIMO" SOCIETE CENTRALE DE BANQUE

LA COMPAGNIE FINANCIERE

SOCIETE CENTRALE D'ETUDE ET DE REALISATION DE PLACEMENTS "SCERP SOCIETE FINANCIERE DES MUTUELLES DU MANS "SOFINAMM" SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE VIA BANQUE

3º tranche (F 2 milliards)

Obligations 9,80 % janvier 1996 démembrées en valeurs mobilières représentatives des échéances en intérêts et du capital et dénommées "Fonds d'Etat Libres d'Intérêt Nominal" (F.E.L.I.N.).

CREDIT LYONNAIS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS **BANQUE STERN** 

# MARCHÉS FIN

Vingt-Street po table cor dre après rearché

mouvem ventes

l'indice d 16,29 po

(+ 14,5 7 points) jours, etc

1 017 om pas versi terminée

nistes, quantitative rapid. Pauli nouie. La pétrole, ies espoi D'autre pobligatar

sice ca i

teire. Le plu suadés e lois d'ét prédissie

scrail fra

Alcon Al.L

Rosing Chan Marin Du Pore de R Cantonio Not

LTT.

Whole CVI

Phote Schleinberger

Tendito

Union Curbin

Union Curbin

Union Curbin

MAS.

нувы ф

de 14%,

pour 198

per le sy du Nord

3%.. 5%.. 3%a

Enp. 7 Enp. 8 9.86 % 2.80 % 10.60 13.25 13.80 13.80

15,75 16,20 16 %; E.D.F. Ch. Fri CHEB CHEP CHES

v

Le bil

PARIS

20 février En hausse : + 1,6 % Succès du MATIF

u stance de conti aura été une jour-Issiance de l'amis aura ese une jour-le faite à la Dourse de Paris : après es grimpe de 23 % la veille, les grifficameises ont encare progressé gion francises ont encare progressé gion francises ont encare put du taux elle situation de la Banque de Francis MAIIT de corbeille, a remporté sont sources d'estime.

13 h 30. Plus de 2 000 contrats de 13 h 30. Plus de 2 000 contrats de 1000 f plus 1000 è par unité avaient déjà été 1000 par une séance (elle se déroule puis par une séance (elle se déroule puis par une saint au du être intérieure de la chambre de comparpartieure à la chambre de compartieure de la chambre de compartieure de la chambre de francs partieure des l'annuelles l'aires durant se l'annuelle l'aires durant se l'aires pris d'un milliard de francs gon dont des traités durant ce laps gond dont de traités durant ce laps gondaire de la est vrait, une part gonante de la compages effectués sui-gonante de la compage et décembre 19861, pa septembre et décembre 19861, pa coré l'un ou l'autre des emprunts a gonant d'act à composition du . . . . . gral is composition du e gise-

Profit des actions, Schneider, Comwill Enter Chargeurs S.A. gale control distingués avec des ugant le conf distingués avec des ugant le conf de la condita que Peus de Company de la control de la company # 14 4:2: 2: 2: 2: 2: preuve de bonnes

Affinerie scale les replis moderes 15 de la CNE 3 %, Esso, BNP midicali 3 - guin, Moulinex es gabare : Entreprises méritaient for signant. Surlemand de l'or, le lingot cédait

1.001.77

100 F. le napoléon F. A Londres, le anije im inti a 339,25 dollars many 143.79 merceus and properties :

#### AUTOUR DE LA CO

IA PROVIDENCE : NOUVEL EFF-00E - Deven. Pathuence considérable parent alle tat (plus de 3 millions imiges dimundees pour 50 360 imes la chamere syndicale a décidé s'aspendre, à nouveau, la constion le Signer Cette Correcte devait reprendre amarat: Pour éviter le retour à une zake neutrantie, les autorités boures esposas, que donneurs d'ordre de auser des fiends, correspondants, qui out bioquer et restatués le 24 février But the mature in est rappelé, d'autre These endotrees d'OPA qu'ils deivent Mar. 2019: Chaque Séance, le montant

than Mille of the lights venter. | NOICES QUOTIDIENS | 1980 | 19 (br. 20 (br. 1984) | 19 (br. 20 (br. 1984) | 117.2 | 118.4 | 117.2 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 1 20 fer. 118,4 101,4 Base 199 : 31 dec. 1981)
19 fér.
302,6

TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE les près :. 21 février ..... 8 1/2 % COURS DU DOLLAR A TOKYO 188 183 182 ...... 20 fev. 21 fev. 179,85 183,35

Dans la quernième colonne, figurent les verla-turs en pourcentages, des cours de la sécuce du jour ser rapport à ceux de la vaille. VALEURS COURS

precied. COLFE 1520 50 \$720 \$1055 \$1132 2000 \$1225 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 \$250 ::32 3700 1058 1132 1990 1275 1850 1287 + 097 + 121 And the second s - 405 + 313

| 1855 | - 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 2 54 20 679 459 450 187 369 50 447 50 125 395 1250 421 189 370 234 388 1380 470 475 250 250 250 302 1741 1130 1240 1855 247 247 255 303 430 50

+ 9.50 5.55 + 2.50 5.55 + 5.20 5.70 + 0.38 555 + 0.38 555 + 0.37 2360 - 2.05 585 - 1.07 2100 + 2.12 1220 + 2.12 1220 + 2.12 1220 + 2.12 1220 + 3.70 1290

463 84 603 49

14340 46 14283 33 574 28 548 24 1083 03 1061 97 1484 65 1485 34

65083 50 65083 60 51182 46 51182 46

322 94 313 07 ♦ 21621 68 21621 88 436 99 417 17 158 77 156 42

6825 41 5569 71 1102 73 1101 63

10923 96 10989 61 e 12332 30 12270 95 e

683 70 652 70 o 11121 20 11032 94 o

10668 09 377 20

265 19 950 54



LE GUIDE DU VOYAGE IN AMÉRIQUE SE DEU SE IS SE A CONTRACT CONTRACT OF

ACIFIC HOLIDAYS: 45.4150

# RS DES SOCIÉTÉS



# E FRANÇAISE

mailer 1986 de F 32 milliards

2º tranches :

AL DE PARIS

D % décembre 1997 ons d'échange (F 23 milliards) O on janvier 1996 (F 7 milliards)

#### LYONNAIS IS ET CONSIGNATIONS

BANQUE NATIONALE DE PARIS SE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES COLE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE

> BANGUE WORKS CRESIT OU NORD MM LAZARD FRERES ET CIE UNION DE GARANTIE ET DE PLACEMENT

> > @#VD.307V40-151488065

SOCIETE GENERALE

PANCIE PRANCE CE D. CHUNEAGE ENTERED DANGLE PORNOR DE CONTRACADE ENTEREME BANGLE DE DESTIDATE ARACAMENTO DANGLE DORRO, NO LOTA E RACAMENTO DANGLE DORRO, NO LOTA E RACAMENTO BANGLE MERKENO LA CONTRACA CANDRE RECERCAS DU DRES TAMBOS DE CONTRACA COMBRE RECERCAS DE CONTRACADO COMPANSO COMBRE RECERCA O COMPANSO CONTRA COMPANSO COMPANSO COMPANSO COMPANSO Smarkers find the second alentes a smarte SHE THANGS INE LES DE PLACEMENTS E NANC SES WW NOT WOUGHT OF ACTION ACTION OF AC

PRESENT SERVENTS MICEL ERG. MISS. A. 医髓底层 吳 经存款证 REPUBLICATION DE PLACEMENTS (SOFFE Checasis in want sor cand

ranche (abraillin

1996 démembrées en valeurs es échéances en intérêts et du is d'Etat Libres d'Intérét Nomi-

.YONNAIS ET CONSIGNATIONS E STERN

# MARCHÉS FINANCIERS

**PARIS** 20 février

En hausse: + 1,6 % Succès du MATIF

Succès du MATIF

La séance de jeudi aura été une journée faste à la Bourse de Paris : après avoir grimpé de 2,3 % la veille, les actions françaites ont encore progressé de 1,6 % ; stimulé par la baisse du taux d'intervention de la Banque de France, ramené de 8 5/8 % à 8,5 % (alors que les réserves obligatoires étalent légèrement relevées), le marché obligataire a fait très bonne figure ; enfin, le marché à terme d'instruments financters (MATIF), qui inaugurait le 20 février sa toute nouvelle corbeille, a remporté un incontestable succès d'estime.

A 13 h 30, plus de 2 000 contrats de 500 000 F par unité avaient déjà été traités pour une séance (elle se déroule de 10 h à 15 h) qui avait d'i être interrompue momentanément vers midi pour permetire à la chambre de compensation de calmer le jeu des ordinateurs. Près d'un milliard de francs auront donc été traités durant ce laps de temps avec, il est vrai, une part importante d'arbitrages effectués suivant les différentes échéances (mars, juin, septembre et décembre 1986), voire avec l'un ou l'autre des emprunts entrant dans la composition du « gisement ».

Du côté des actions, Schneider, Com-

Du côté des actions, Schneider, Com-Du coie des actions, Schneider, Com-pagnie Bancaire, Chargeurs S.A., Legrand, se sont distingués avec des hausses de 5 % à 8 %, tandis que Peu-geot, Beghin-Say (dont 770 000 titres ont été échangés la veille) et Compa-gnie du Midi faisaient preuve de bonnes dispositions.

A l'inverse, seuls les replis modérés (2 % à 4 %) de CNE 3 %, Esso, BNP participatif, Bongrain, Moulinex et Auxiliaire d'Entreprises méritaient d'être signalés.

a etre signales.
Sur le marché de l'or, le lingot cédait
I 000 F, à 78 000 F, le napoléon
gagnant I F, à 555 F. A Londres, le
mésal fin s'est établi à 339,25 dollars
l'once (contre 343,70 mercredi midi).
Dollar: 7,0720 F. Dollar-titre:
7,17/21 F.

#### **NEW-YORK** Très forte reprise

Vingt-quatre heures auront suffi à Wall
Street pour retrouver la vigneur que l'inévitable correction technique hi avent fait perdre après as succession d'exploits. Jeudi, le marché s'est très vivemeat redressé. Le mouvement n'a pas été inmédiat. Des ventes bénéficiaires étaient encore au rendez-vous à l'ouverture et, à mi-séance, l'indice des industrielles avait encore perdu 16,29 points. Par la suite, il allait non seulement combler ce retard initial, mais en plus regagner la plus grande partie du terrain cédé la veille pour s'établir à 1672,82 (+ 14,57 points), non loin (moins de 7 points) de son plus haut nivean de toujours, atteint marcí (1 679,18).

Le bilan de la journée a été à la hauteur de ce résultat. Sur 2 041 valeurs traitées, i 017 ont monté, 587 ont baissé et 437 n'ont pas varié. La consolidation serait-elle déjà terminée ? La crainte des effets inflationnistes, que pourrait déclencher une baisse trop rapide du dollar, effets dénoncés par M. Paul Volcker, s'est pour ainsi dire évanouie. La Bourse n'a eu d'yeux que pour le pétrole, dont la rechatte des prix a relancé les espoirs d'un redémarrage économique. D'autre part, le raffermissement du marché obligataire a produit une excellente impression en laissant miroiter une détente monétaire.

Le plus eraud nombre se dissient per-

Le plus grand nombre se disaient per-suadés que le mouvement de hausse était loin d'être arrivé à son terme, et certains prédisaient que le cap des 1 800 points serait franchi au cours du second trimestre.

| VALEURS                         | Cours the         | Coars du<br>20 <u>Mrs.</u> |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Alcoe                           | 437/B<br>211/4    | 43 7/8<br>22               |
| Bosing<br>Chass Menhattan Benk  | 48 3/8<br>38 7/8  | 49 1/2<br>38 5/8           |
| Da Pont de Nemours              | 69 5/8<br>50 3/8  | 707/8<br>613/8             |
| Ford                            | 51 1/8<br>69 3/8  | 51 7/8<br>71 7/8           |
| General Electric General Motors | 75<br>79 1/8      | 76 3/4<br>79 1/4           |
| Goodystr<br>LR.M.               | 34 6/8<br>157 1/2 | 34 7/8<br>159 1/8          |
| LT.T.<br>Mobil Cil              | 41<br>28          | 41 1/8<br>28 1/8           |
| Pfizer<br>Schlamberger          | 51 7/8<br>29 1/4  | 52<br>30 1/8               |
| Texasco                         | 29<br>57 7/8      | 29<br>59 3/8               |
| Union Carbida                   | 96 3/8<br>22 3/8  | 85 5/8<br>22 3/8           |
| Westinghoute Xerox Corp.        | 48 1/2<br>67 3/4  | 48 3/8<br>68 3/8           |

#### AUTOUR DE LA CORBEILLE

LA PROVIDENCE: NOUVEL ÉPI-SODE. - Devant l'affinence considérable des ordres d'achet (plus de 3 millions d'actions demandées pour 50 360 offertes), la chambre syndicale a décidé de suspendre, à nouveau, la cotation le 20 février. Cette dernière devait reprendre ce vendredi. Pour éviter le retour à une situation inextricable, les autorités boursières imposent aux donneurs d'ordre de disposer des fonds correspondants, qui serons bloqués et restitués le 24 février en début de matinée. Il est rappelé, d'autre part, aux initiateurs d'OPA qu'ils doivent déclarer, après chaque séance, le montant de leurs achats ou de leurs ventes.

| INDICES QUOTIDIE             | NS            |
|------------------------------|---------------|
| (INSEE, base 100 : 28 dic. 1 |               |
| 19 66                        | v. 20 fév.    |
| Valeurs françaises 117.      | 2 118.4       |
| Valeurs étrangères 103,      | 1 101.4       |
| C* DES AGENTS DE CH          | ANGE          |
| (Buse 100 : 31 dec. 1981)    |               |
| 19 (4                        | y. 20 fév.    |
| Indice gineral 302,          | 6 396.7       |
|                              |               |
| TAUX DU MARCHÉ MON           |               |
| Effets privés du 21 février  | 81/ <u>2%</u> |

| MAIS                              | HAUSS  - Le la penses en à 1 598 6, la combaisse de des prix | énéfice a  | ict pour    | 198    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|
| avant de                          |                                                              | traordina  | ires augu   | meni   |
| de 14 %,                          |                                                              | millions ( | le livres.  | Ma     |
| pour 198                          |                                                              | pagnie b   | ritannique  | Ma     |
| voit une                          |                                                              | ses résu   | Itats, bier | pro    |
| la chute<br>par le sy<br>du Nord. | stème lise                                                   | al mis ca  | i bjece ei  | 1 1004 |

| . VALEURS                            | du nom. | controu<br>29 qs |
|--------------------------------------|---------|------------------|
| 0.00                                 |         | 4.5              |
| 3%                                   | 32 40   | 1 175            |
| 5%                                   |         | 0 274            |
| 3 % amort. 45-54                     | 2222    | 1677             |
| Emp. 7 % 1973                        | 7350    |                  |
| Emp. 8,80 % 77                       | 124 30  | 6 606            |
| 9,80 % 78/93                         | 100 40  | 6 014            |
| B,80 % 78/88                         | . 99 85 | 1 712            |
| \$ 10,80 % 79/94                     | 103 10  | 5 030            |
| 13,25 % 80/9D                        | 108 40  | 9 547            |
| 13,80 % 80/87                        | 106 45  | 4 839            |
| 13,80 % 81/89                        | 11020   | 1 399            |
| 16,76 % 81/87                        | 110 25  | 7 526            |
| 16,20 % 82/90                        | 120 20  | 1 731            |
| 16 % juin 82                         | 121 35  | 11 266           |
| EDF. 7.8 % 61                        | 149 50  | 1 147            |
| EDF. 14,6 % 80-82                    | 110 10  | 9 582            |
| Ca. France 3 %                       | 165 40  |                  |
|                                      | 101 31  | 1 607            |
| CNB Rouse janv. 82 .<br>CNB Parities | 10131   | 1 507            |
|                                      |         |                  |
| C165 Steez                           | 105     | 1 507            |
| CM janv. 82                          | 101 40  | 1 507            |
| CRH 10,90% déc.85 .                  | 104 30  | 1 424            |

|              | BOU                                                                | <u>RS</u>                       | E                             | DE PA                                                          | RI                           | S                              | Con                                                        | npt                           | an                  | t                                                      |                         | 20                   | FEV                                                | RII                     | ER                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| -            | VALEURS                                                            | Cours<br>prác.                  | Demier<br>cours               | VALEURS                                                        | Coers<br>préc.               | Demier<br>coers                | VALEURS                                                    | Cours<br>page.                | Demier<br>cours     | VALEURS                                                | Cours<br>préc_          | Demier<br>Cours      | VALEURS                                            | Cours<br>polic.         | Dernier<br>cours     |
|              | Actions a                                                          | EU COM                          | ptant                         | Maritimas Part<br>M. H.<br>Métal Déployé                       | 275<br>88 40<br>400          |                                | Hoosywell lac<br>Hoogoven                                  | 590<br>225<br>307             | 570<br>300 50       | SECOND                                                 | MAR                     | CHÉ                  | Mavaio-Duimes<br>Ora. Genz. Fin<br>Putit Barana    | 680<br>304<br>291       | 845<br>306<br>302 70 |
| 11<br>i-     | Aciers Pergect<br>A.G.F. (St Cent.)<br>Arresp                      | 231<br>6100<br>27 80            |                               | Mors<br>Naval Worses<br>Maxig, (Net. de)<br>Maxies             | 176<br>119<br>100 90<br>503  | 170<br>131 30<br>104           | Lit.C. Caland N.V<br>int. Min. Cham<br>Johanneaburg        | 71<br>236<br>750              | 70<br>230<br>730    | Paternello-R.D                                         | 2611<br>501<br>890      | 2800<br>507<br>910   | Petroligaz<br>Rezel<br>St-Gobein Emballage         |                         | 1007<br>850<br>1032  |
| e<br>.c      | André Roudière<br>Applic Hydraul<br>Arbei                          | 249<br>565<br>99 35             |                               | OPB Parities Optorg Origny-Desyrate                            | 415<br>175<br>309            | 430                            | Kubota<br>Latonia<br>Macnesmana                            | 12.30<br>249<br>910           | 12 50<br>255        | 8.1.P.<br>Bollori Technologist<br>Calbrero             | 768<br>556<br>500       | 765<br>570<br>520    | S.C.G.P.M.,<br>Seme-Metra<br>S.E.P.                | 220<br>720<br>812       | 225<br>729<br>811    |
|              | Astorg<br>Avenir Publicité<br>Bain C. Monace                       | 275<br>1205<br>560              | 280<br>1240<br>590            | Painis Nouveesté<br>Paris France<br>Paris-Oriéans              | 510<br>300<br>245            | 510<br>312                     | Michael Rank Pic<br>Micaral Rassourc<br>Noranda            | 48<br>56 05<br>80 10          | 80 10               | Cardif                                                 | 1290<br>1400            | 1300<br>1405         | S.E.P.R.<br>Solibus<br>Valeus de France            | 1208<br>270<br>311      | 1240<br>267<br>311   |
| _<br>⊱<br>S  | Bengus Hypoth. Sar.<br>B.G.L<br>Blenzy-Ouset<br>B.N.P. Intercentia | 389<br>330<br>546<br>252 50     | 388<br>332<br>524 o           | Part. Fig. Goot. Im<br>Pathé-Cinéma<br>Pachiney (cart. ime.) . | 1543<br>240<br>274 50        | 239<br>276                     | Olivets<br>Pakhoed Holding<br>Plizer Inc                   | 37 40<br>210<br>389           | 36 50<br>200<br>380 | C.D.ALE<br>C. Equip. Elect.<br>C. Occid. Forestiline . | 796<br>300<br>122       | 827<br>299 50<br>122 | Malex                                              | 300                     | 290                  |
| 2<br>6<br>1- | Binédictine                                                        | 262 50<br>3723<br>474 50<br>728 |                               | Piles Wonder Piper Heidslack P.I.M. Porcher                    | 1200<br>700<br>228<br>266    | 1152<br>672<br>229<br>265      | Proctor Gamble<br>Ricon Cy Ltd<br>Rolineo                  | 492<br>37<br>200 50           |                     | Defse<br>Dauphin O.T.A<br>Devanley                     | 200<br>1690<br>915      | 201<br>1590<br>919   | ľ                                                  | -cote                   |                      |
| s<br>G       | Cambodge<br>C.A.M.E.<br>Campange Barz.                             | 298<br>156<br>235               | 729<br>381 d<br>155 20<br>240 | Providence S.A Publicis                                        | 2451<br>1870<br>228 80       | 1895                           | Robeco Rodernco Shell tr. (port.) S.K.F. Aktiebolea        | 231 70<br>373<br>88 20<br>291 | 370 10              | Deville<br>Drouge Assurances<br>Editions Belfond       | 875<br>510<br>148 70    |                      | CEM.<br>Cochery                                    | 61                      | 1600<br>61 20        |
| a<br>A<br>L  | Carbone-Lonaine C.E.G.Frig. Centura, Blance                        | 441<br>598<br>1630              | 459<br>1696 d                 | Réviton<br>Ribône-Poul (c. iou.)<br>Ricolde-Zan                | 400<br>425<br>140            | 400                            | Sperry Rand<br>Steel Cy of Cas<br>Stiffensein              | 382<br>134<br>55 10           | 127<br>54 95        | Bect, S. Dessault<br>Expand                            | 815<br>252<br>600       | 829<br>257<br>800    | Coperex<br>Dubois Inv. (Casto.) .<br>Hydro-Energie | 599<br>285              | 425<br>600           |
| C<br>        | Centrest (Ny) Cereberi Chembourty (NL)                             | 148<br>80 70<br>1152            | 150                           | Rochelortase S.A<br>Rochette-Cenpa<br>Rosenio (Fis.)           | 238 10<br>51<br>212          | 238 10<br>51 90                | Swedish March<br>Tenneco                                   | 252<br>275<br>45              | <br>45              | Goy Degreene<br>I.C.C                                  | 815<br>321<br>405       | 820<br>320<br>405    | Romento H.V.<br>S.P.R.<br>Ulfines                  | 174<br>315              | 175                  |
| 6            | Champex (Hy)  C.L. Markime  Citram (B)                             | 134 50<br>634<br>227 60         | 135<br>540                    | Rougier et Fils<br>Sacer                                       | 71<br>181<br>25              | 26 d                           | Thyssen c. 1 000<br>Torsy inclust, inc<br>Visitle Montagne | 510<br>19 45<br>821           | 19 40               | Loce-investigement<br>Manutan<br>Merio issessibilit    | 339<br>410<br>507       | 339<br>410<br>510    | Union Branceries                                   | j 148 j                 | 147 60               |
| -            | Classe<br>Cofrecial (Lyr)<br>Cocili                                | 965<br>540<br>418 60            | 960<br>645                    | SAFAA<br>Safio-Alcan<br>SAFT<br>Saga                           | 256<br>377<br>1075<br>191 70 | 392                            | Wagoss-Lits                                                | 760<br>28 50                  | 210<br>28           | Michey Moire<br>MMB                                    | 188<br>450 20           | 190                  |                                                    |                         |                      |
| t            | Corriphos<br>Cle Industrielle<br>Comp. Lyon-Alem.                  | 360<br>3100<br>350              | 360<br>3160<br>364            | Seins de Mili<br>Sens-Fé<br>Setam                              | 473<br>167<br>180            | 182 40<br>482<br>167 50<br>180 | VALEURS                                                    | Émission i                    | Rachet              | VALEURS                                                | Émission<br>Frais incl. | Rachet               | VALEURS                                            | Émission<br>Frais incl. | Rachet               |
| B            | Concorde (La)<br>C.M.P.<br>Crédit (C.F.R.)                         | 1500<br>16 80<br>515            | 1550<br>17 25<br>536          | Sauliser et Corcy<br>Saunier-Duval<br>Savoisienne (NO          | 70<br>41 55<br>145           | 70 05<br>40<br>139 20 o        |                                                            | imas no.                      | pet                 |                                                        |                         | net                  |                                                    | <u> </u>                | test                 |
| -            | Créd. Gén. Ind.<br>Cr. Universet (Cie)<br>Créditel                 | 1052<br>950<br>170              | 1094 d<br>949<br>172          | SCAC<br>Sensile Mauberge<br>S.E.P. (M)                         | 316<br>630<br>182            | 310<br>550<br>182              |                                                            |                               |                     | SICAV                                                  | 20/                     | 2                    |                                                    |                         |                      |
| <u> </u>     | Darbley S.A                                                        | 470<br>1930<br>1192             | 480<br>2030<br>1230           | Serv. Equip. Véb<br>Sicii<br>Sicotal                           | 60<br>77<br>430              | 70 30 d<br>79<br>420           | A.A.A                                                      | 600 87<br>396 44              | 378 48              | Fractioni                                              | 209 25<br>237 38        | 233 87               | Perhantpargue                                      |                         |                      |

611 20 663 29

400 so 1058 45 Gertion McDan-5 582 98 Gert, Rendmant J 215 42 Sett, Sé. France Hautsmann Assor no Court

442 58

1113 09

420

1073 79

589 72 225 55

| prédisaient que le cap<br>serait franchi au cours du                                                                                                                                                            | second to                                                                                                                                                                       | imestre.                                                                                                                                                 | C.N.P.<br>Créd: (C.F.R.)<br>Créd: Gén. Ind                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALEURS                                                                                                                                                                                                         | Cours the<br>19 fey.                                                                                                                                                            | Coars du<br>20 Mrs.                                                                                                                                      | Cr. Universel (Cie) .<br>Créditel                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alcos ATT. Boeing Chase Menhisten Benk Du Pont de Resours Eastman Kodek Enom Ford General Electric General Michans Goodyett LB JM LTT. Mobil Oil Plase Tenneo U.A.L. Inc. Union Carbida U.S. Steel Westinghouse | 21 1/4<br>48 3/8<br>48 3/8<br>69 5/8<br>50 5/8<br>51 1/8<br>69 3/8<br>75<br>79 1/8<br>34 5/8<br>367 1/2<br>29<br>14<br>29<br>14<br>29<br>14<br>29<br>23 3/8<br>23 3/8<br>23 3/8 | 43 7/8<br>22<br>49 1/2<br>38 5/8<br>51 7/8<br>51 7/8<br>71 7/8<br>75 3/4<br>79 1/4<br>79 1/4<br>79 1/8<br>28 1/8<br>52 3/8<br>55 5/8<br>22 3/8<br>48 3/8 | Ontrilay S.A. Darry Act. d. p. Darry Act. d. p. De Dietrich De Dietrich Deletande S.A. Delmee-Viol. (Fin.) Didot-Bernin Orug. Tree. Pub. Emat Bess. Vichy Essat Vatel Economets Centre Bectro-Banque Bectro-Banque Bectro-Famec. ESI-Antaryste E.L. M. Lobbac Enelli-Bestagna Energin Bh Epergin Bh Epergin Bh Epergin Bh |
| Xerox Corp.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          | Exer<br>Exer<br>Finalens                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                               | 167 1/2           |                  | Electro-Sangua                       | 413        | 405         | S.O.F.LP. MO                            | 91         | /35           | Alma                         |           |            | Gest, S& France          |           |           | Priv'Association        | 21621 68         | 21621 8       |
|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|
| a oś                          | 28                | 41 1/8<br>28 1/8 | Becare France                        | 800        | 800         | Sofragi                                 | 980        | 989           | ALTO                         | 204 81    | 195.52     | Hastemann Associat.      | 82285 40  |           | Province Investiga      | 436.98           | 417 17        |
| X                             |                   | 52               | El-Antergez                          | 301        | 313 c       | Sopelan                                 | ••••       | ]             | Aziánque Gestion             | 401 22    |            | Heateness court home     |           |           | Restack;                | 158.77           | 156 43        |
| kmberger                      | 29 1/4            |                  | ELM. Lebbac                          | 684        | 650         | Scudure Autog                           | 417 20     |               | Argonoutes                   | 335 86    |            | Housewarn-Epergne        | 1233 84   |           | Savetne Trippetrials    | 6825 41          | 5569 7°       |
| 160                           | 577/8             | 1 29             | Enelli-Bretagne                      | 220        | 230         | Soveheit                                | 777        | 778           | Associ:                      | 1130 12   |            | Hacternean Oblication.   | 59636 77  |           | Reverse Vant            | 1102 73          | 1101 8        |
| Line                          |                   |                  | Entrepôts Peris                      | 615        | 818         | Speichim                                | 129 20     | i ::::        | Aurece                       | 1143 90   |            | Haranana Chigana         | 1400 28   |           | St-Hoose Assoc          | 13043 63         | 12978 7       |
| Steel                         | 22 3/6            |                  | Epergne (B)                          | 1450       | 1460        | SP.L                                    | 703<br>510 | 710           | Bourse levestiss             | 412 B3    |            | Horizon                  | 1098 37   |           | St-Honoué Bio-eliment.  | 568 98           | 544 1/        |
| ninghouse                     | 48 1/2            | 483/8            | Europ. Accomut                       | 74         | . 77        | Spin Batignolles<br>Suez (Fin. de)-C.LP | 1250       | 515<br>1245   | Bred Associations            | 2480 39   |            | LM \$1                   |           |           | St-Horasé Pacificam     | 416 47           | 397 B         |
| x Corp                        | 673/4             | 683/8            | Eterat                               | 1950       | 1950        |                                         | 505        | 505           | Capital Plus                 | 1546 22   |            | indo-Suz Valenta         |           |           | St-Homasi Reel          | 10823 96         | 10689 6       |
|                               |                   |                  | Extr                                 | 2240       | 2240        | Stemi                                   | 1800       | 1800          | Columbia (ex W.L.)           | 782.21    | 748 74     | ind fraction             | 12585 52  |           | St-Honoré Rendement .   | 12332.30         | 12270 9       |
|                               |                   |                  | Finalers                             | 225        | 220         | Testus-Acquites                         | 580        | 560           | Comercianso,.                | 334 39    |            | ktorobig                 |           |           | St. Honoré Technol      | 683 70           | 652 70        |
| CORBE                         | ILLE              |                  | FIPP                                 | 160        | •           | Tour Effei                              | 627        | 640           | Contail court terms          | 1 1503 10 |            | International France     | 383 02    |           | St-Hoose Valor          | 11121 20         | 11032 9       |
|                               |                   |                  | Frac<br>Forcière (Cia)               | 715        | 700         | Uliner S.M.D.                           | 536        | 550           | Consta                       | 924 94    | 883        | interpretation industria | 568 73    |           | Siarici;                | 10968 75         | 10658 C       |
|                               |                   |                  |                                      | 515        | 525<br>748  | Unibeil                                 | 810        | 810           | Codeter                      | 409 99    | 391 40     | issent_ret               | 13157 73  |           | Stort Mobiling          | 395 12           | 377 2         |
| BP: HAUSSI                    |                   |                  | Fonc. Agache-W                       | 728        |             | UAP                                     | 2100       | 2184          | Croiss, Martore              | [         | <b></b> .  | beg (bigshin             | 16956 43  |           | S&Legan terms           | 12396 84         | 12304 56      |
| AIS Le bé                     |                   |                  | Fonc. Lyomnelse                      | 2850       | 2850        | (in. ienos. France                      | 510        | 510           | Croiss immobil               | 623 27    | 489 54     | inest. Pleasants         | 1013 70   |           | Secoden (Cassins 8P)    | 722 62           | 712 14        |
| nt dépenses exi               |                   |                  | Foncina                              | 373 80     | 381         | Un. anci. Craicita                      | 978        | 979           | Croiss, Prestige             | 290 45    | 277 29     | Japanic                  | 130 39    | 124 48    | Scar-Associations       | 1292 14          | 1288 56       |
| 14%, à 1 598 m                |                   |                  | Forintur                             | 1110       | 1110        | Usinor                                  | 770        | 790           | Démèter                      | 12404 29  | 12404 29   | Luffety-cri-treme        | 123741 21 | 123741 21 | SFLE CAL                |                  |               |
| и 1986, la comp               |                   |                  | Fougetoile                           | 108<br>540 | 108<br>519  | UTA                                     | 2288       | 2380          | Orouge-France                | 51944     | 495 89     | Laffing-Expression       | 763 96    | 729 32    |                         | 517 05           | 493 60        |
| t une baisse de l             |                   |                  | France LARLD                         | 5200       |             | Vicat                                   | 480        | 494           | Orouge Impesties             | 899 2B    | 858 50     | Laffern France           | 296 24    | 292.81    | Stations                | 696 46           | 655 3         |
| chute des prix <sub>i</sub>   |                   |                  | France (La)                          |            | 5200        | Virus                                   | 172 70     | 176           | Orouge Sécurité              | 220 27    |            | iafficio-Japon           |           |           | Seer 6000               | 293 93           | 286 0         |
| le système fisca              | l mis en plac     | e en mer         | From Paul Renard                     | 611        | 649         | Waterman S.A                            | 420        | 420           | Drougt-Silection             | 130 08    |            | Leffere Oblig.           |           |           | Singleton               |                  | 432 11        |
| Nord.                         | _                 | -                | GAN                                  | 9840       | 10240       | Brass. de Marge                         | 124 30     |               | forcit                       | 1070 19   | 1054.37    | Laffero Placaments       | 119250 44 |           | Sieter                  | 366 77           | <b>366</b> 9: |
|                               |                   |                  | Germant                              | 736        | 735         | l .                                     |            |               | Eferon Scar                  |           |            | Leffere-Read             | 204 84    |           | Singertia               | 212 80           | 207 20        |
| · · · · · · · · ·             |                   | <del></del>      | Gezet Esex                           | 2063       | 2070        | Étran                                   | mères      | •             | Contrib                      | 230 18    | 219 744    | LeSin-Tolor              | 987 72    |           | States                  | 350 62           | 341 24        |
| . VALEURS                     | *                 | % de             | Gávelot                              | 308 20     | 315         | ]                                       | Ac. de     | •             |                              | 63931 23  |            | Lice-Associations        | 11020 06  |           | SI-5e                   | 1176 14          | 1122 81       |
| . VALEUNS                     | du nom.           | coupon           | Gr. Fin. Constr j<br>Gde Moul. Paris | 409<br>445 | 42540       | · ·                                     |            | •             | Enserort Scar                | 773077    | 771149     | ice lexingues            | 22513 80  |           | iste                    | 841 71           | 803 17        |
|                               |                   |                  | Groupe Victoire                      | 3450       | 463<br>3490 | AEG                                     | 899        |               | Energy Associations          | 25201 54  | 25126.08   | Licophus                 | 66764 33  |           | S#1                     | 1100 82          | 1050 90       |
|                               | }                 | l                |                                      |            | 285         | Akan                                    | 436<br>220 | -:::          |                              |           |            |                          |           |           | Solizanet               | · 483 04         | €70 6E        |
| 3%                            | 32 40             | 1 175            | G. Transp. Ind Immindo S.A           | 261<br>440 | 439         | Alcan Alum                              | 1845       | 215<br>1695   | Compo Capital                | 717677    | 7105 71    | Lister pertulcatio       | 538 47    |           | Soprotegie              | 364 22           | 351 0         |
| 5%                            |                   | 0 274            |                                      | 337 50     | 345         | Allied Corp.                            | 10-10      | 1989          | Spargue Cross                | 1375 95   |            | Micharada                | 124 78    |           | Sognor                  | 850 58           | 907 46        |
| 3 % amort. 45-54              | 2222              | 1677             | Immobel                              | 486        | 461         | American Brands                         |            | 522           | Ep <del>orgae Indust</del> s | 636 96    |            | Mondale Investigana.     | 411 77    |           | Sogister                | 1168 72          | 1115 72       |
| Emp. 7 % 1973                 | 7350              | -:               | (machengue                           | 800        | 825         | Am, Petrolina                           | 521<br>298 | 290           | Eporpro-inter                | 605 27    |            | Monacic                  | 56518 90  |           | Solel Invesion.         | 443 14           | 423 00        |
| Emp. 8,80 % 77                | 124 30            | 6 606            | immoh. Marseile                      | 7250       | 7050        | Arbed                                   | 427        | 505           | Epargme-Long-Terms           | 1543 52   |            | Much Obligations         | 420 30    |           | Technocic               | 1141.85          | 1090 07       |
| 9,80 % 78/93                  | 100 40            | 6 014            | inmofice                             | 472        | 480         | Astunerna Mines                         | 125        | *****         | Epargne-Oblig                | 196 98    | 191 71     | Material Links Sel       | 131 74    |           | UAP. investige.         |                  | 353 93        |
| 8,80 % 78/86<br>10,80 % 79/84 | . 99 85<br>103 10 | 1 712<br>5 030   | invest. (Sti Cent.)                  | 2498       | 2485        | Beco Pop Espanol<br>Basque Morgan       | 150<br>488 | 147 90<br>479 | Epargos-Unio                 | 1055 78   |            | Matio - Assoc            | 6275 96   |           | Uni-American            | 370 74<br>107 20 | 107 20        |
| 13,25 % 80/90                 | 108 40            | 9 547            | Jacob                                | 227        | 207         | Bacque Ottomana                         | 1139       | -10           | Epergee-Valent               | 387 21    | 369 65     | Netig. Epargus           | 13799 05  |           | Unitario                |                  |               |
| 13,80 % 80/87                 | 106 45            | 4 839            | Lafette-Bail                         | 537        | 535         | B. Réal. Internet                       | 34990      | 34800         | <b>Specific</b>              | 1184 85   | 118249     | Nario-lates              | 972 27    |           |                         | 388 39           | 370 78        |
| 13,80 % 81/89                 | 110 20            | 1 399            | Lambert Friend                       | 74         | 74          | Br. Lambert                             | 397        | 430           | Earocic                      | 8701 70   | 8907 11    | Hatio, Obligations       | 471 51    | 458 89    | Uniforciar              | 1120 30          | 1069 50       |
| 16,76 % 81/87                 | 110 25            | 7 526            | Little-Bonnibus                      | 785        | 800         | Conadan-Pacific                         | 84 60      | 86 10         | Esso-Croissence              | 488 55    |            | Natio Patrimeira         | 1245 12   |           | Uni Garantio            | 1257 25          | 1232 60       |
| 16.20 % 82/90                 | 120 20            | 1 731            | Locabel Immob                        | 795        | 795         | Commerzbenk                             | 950<br>320 | *****         | Europe Imeszisk              | 1613 36   | 1540 20    | Natio-Pleasants          | 60387 02  |           | Uniquestion             | 782 27           | 746 BC        |
| 16 % juin 82                  | 121 36            | 11 266           | Loca-Expension                       | 370        | 370         | Dert. and Kraft                         | 43 80      | 315 10        | Feenciere Plus               | 23968 34  | 23732 02 4 | Natio-Revenu             | 1039 41   |           | (Hai-Japan              | 1124 17          | 1073 19       |
| EDF. 7,8 % 61                 | 149 50            | 1 147            | Localineacière                       | 480        | 443         | Dow Chemical                            | 328        | 330           | Forcier Investiga            | 988 63    | 943 80     | NatioSácustá             | 50824 74  | 50524 74  | U <del>si Rágicas</del> | 2158 17          | 2050 31       |
| EDF. 14,6 % 80-82             | 110 10            | 9 582 .          | Locate                               | 314 50     | 312         | Dressiner Bank                          | 1235       | 1234          | Foncinet                     | 239 04    | 228 20     | Natio Valence            | 658 32    | 628 47    | University              | 2107 57          | 2039 27       |
| Cla. France 3 %               | 165 40            | l •:             | Lordex (Rty)                         | 168        | 163         | Gén. Belgique                           | 350 50     | 355           | France-Garactic              | 305 47    | 304 88     | Nord-Sed Développ        | 1145.47   | 1143 184  | Union                   | 161 06           | 161 06        |
| CAB Boune janv. 82.           | 101 31            | 1 507            | Lourn                                | 2015       | 1950        | Gevaert                                 | 810        | *****         | France-Investist             | 503 28    | 480 46     | Obligoop Sizzer          | 1346 80   | 1320 39   | Univers-Obligations     | 1313 58          | 1270 40       |
| CHE Parites                   | 105               | 1 507            | Machines Bull                        | \$6 50     | 58 80       | Glass                                   | 98         | 97 10         | France-Net                   | 124 38    |            | Chilian                  | 1041 23   | 1013 36   | Valores                 | 441 42           | 430 65        |
| CHS Sonz                      | 105<br>101 40     | 1 507<br>1 507   | Magnetine Unionix                    | 191        | 194         | Goodyeer                                | 253<br>384 | 250           | France-Obligations           | 426 88    |            | Oriecz-Gestion           |           | 116 82    | Vasiong                 | 1373 09          | 1371 72       |
| CRH 10,90% déc.85 .           |                   | 1 424            | Magnest S.A                          |            | 123 30      | Guif Cà Carada                          |            |               | Fames:                       | _=: ==    |            | Paraurope                |           |           | Valent                  |                  | 73240 83      |
| ، معتب مرسوری ، جی            | 107.50            | ,                | 4                                    |            |             | 1                                       | 1          | -             |                              |           | ,          |                          |           |           |                         |                  |               |
|                               |                   |                  |                                      |            |             |                                         |            |               |                              |           |            |                          |           |           |                         |                  |               |

A G.F. 5000

AGF. BCU .....

A.G.F. Interferents . . A.G.F. Obligations .

SCAC Sensile Maximum 9. SEP. Bd. Sep. Pdd. Serv. Espin Vell. Sici. Sector Sensul Sinvira Maximum 19. Sept. History Shake Accidental Servira State Générate (c. inu.) Sodal financibre Sette

| COUR                                                                                                                                                                                                                                        | S DU DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DLLA                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . , .                                                          | CHS Sons<br>CNI isov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101 31<br>105<br>106<br>101 40<br>104 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1                                                                                                                     | 507<br>507<br>507<br>424                                                                         | Lourne<br>Machines Br<br>Magnetine U<br>Magnetit S.                                  |                                                                                                | 2015 1950<br>56 50 58<br>191 194<br>123 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80  Go<br> Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | odyeer<br>ce and Co<br>of Qii Camed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                       | 96 9<br>53 25<br>84                                                                                        | 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iance-lovantist<br>iance-Net<br>iance-Obligations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              | 88 422                                                                                                                          | 58 Obliga<br>65 Orient                                                                 | op Sicator<br>Gesticat<br>Oper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                                                                                                                                 | 23 1013 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Univers-Obi<br>Valoren<br>Valore<br>Valorei                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1313 59<br>441 42<br>1373 09<br>73314 07         | 1270 40<br>430 65<br>1371 72<br>73240 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                             | Dans la qui<br>tions en po<br>du jour pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | urtenta                                                                                                                                                                                                                                            | jes, des                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COURS de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | la séanc                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         | Rè                                                                                               | ègl                                                                                  | e                                                                                              | mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ne                                                                                                                                      | ns                                                                                                         | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                        | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | : coupon dét<br>: offert; d :                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | nt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Compen-<br>sation                                                                                                                                                                                                                           | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                   | Promier<br>pours                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Demier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %<br>+-                                                        | Compan-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Coers<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Premier<br>cours                                                                                                        | Dertier<br>cours                                                                                 | <b>%</b><br>+-                                                                       | Compen-<br>sation                                                                              | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Demier<br>cours                                                                                                                         | %<br>+-                                                                                                    | Compen<br>setion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                             | Premier<br>cours                                                                                                                | Demier<br>cours                                                                        | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compen-<br>sectors                                                                                                                                 | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cours<br>prácád.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Premier<br>COURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dernier<br>court                                 | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4170<br>4170<br>1719<br>1150<br>1719<br>1847<br>1248<br>1270<br>300<br>1150<br>815<br>885<br>246<br>405<br><br>83<br>1900<br>1120<br>396<br>910<br>890<br>396<br>2840<br>7580<br>980<br>1900<br>1900<br>1900<br>1900<br>1900<br>1900<br>190 | 4.5 % 1973 C.N.E. 3% B.R.P. C.C.F. Bechrichi T.P. Becock T.P. Reneath T.P. Reneath T.P. Thomse T.P. Thomse T.P. Thomse T.P. Accor Agenca Heess Als. Superm. Al. S.P.I. Alschom-Ad. Arjour, Pricer Assemble Rey Aux. Entrupt. Bes Equipm. B | 1288<br>1297<br>374<br>1170<br>534<br>1534<br>1534<br>165<br>1327<br>165<br>1480<br>1199<br>467<br>270<br>523<br>300<br>1700<br>1105<br>3282<br>1300<br>1700<br>1105<br>3282<br>1300<br>1780<br>1780<br>1780<br>1780<br>1780<br>1780<br>1780<br>17 | 1055<br>1132<br>11990<br>1275<br>12850<br>1287<br>1280<br>1287<br>1280<br>1160<br>910<br>299 70<br>1485<br>1475<br>1198<br>475<br>1198<br>475<br>1198<br>475<br>1198<br>475<br>1198<br>475<br>1198<br>475<br>1198<br>489 50<br>3380<br>1865<br>1865<br>1865<br>1865<br>1865<br>1865<br>1865<br>1865 | 1520 50<br>3720<br>3720<br>1055<br>1052<br>2000<br>1257<br>1257<br>1253<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>1123<br>383<br>383<br>383<br>383<br>383<br>383<br>383<br>383<br>383<br>3 | 13127683550374584550 5721 883 8330118376579021170 4428 98746   | 200<br>190<br>1540<br>12230<br>475<br>2245<br>2780<br>1310<br>1110<br>11400<br>880<br>215<br>385<br>115<br>385<br>116<br>950<br>470<br>536<br>1570<br>785<br>1800<br>570<br>785<br>1260<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>406<br>1270<br>1270<br>1270<br>1270<br>1270<br>1270<br>1270<br>1270 | El-Aquinina  — (cartific.)  Epede-B-Fisure  Epede-B-Fisure  Essolor  Friendel  Essolor  Essolor  Essolor  Essolor  Essolor  Latalor  Lositor  L | 219 206 2025 398 2510 1580 291 1580 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 2 | 92,80<br>270<br>950<br>425<br>825<br>825<br>319 90<br>538<br>1780<br>641<br>83 30<br>770<br>2900<br>1950<br>948<br>1315 | 208 1830 2040 381 10 2590 900 1581 1120 1580 800 32 90 135 80 92 80 270 950 425 825 826 536 1780 | + 0 45<br>- 127424<br>+ 107424<br>+ 1080<br>- 12722222222222222222222222222222222222 | 2030<br>850<br>675<br>385<br>460<br>370<br>135<br>106<br>455<br>400<br>1410                    | Seden Sagern Sagern Salvern Salvern Salvern Sanoti Salvern Sanoti Salvern Sanoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200 10<br>441<br>3110<br>288<br>1410<br>916<br>1178<br>888<br>106<br>985<br>728<br>1886<br>477<br>489<br>1160<br>279<br>1496<br>477<br>2110<br>1450<br>2110<br>2461<br>346<br>2100<br>2461<br>346<br>482<br>489<br>1265<br>541<br>452<br>489<br>1265<br>541<br>482<br>483<br>483<br>543<br>544<br>545<br>547<br>547<br>547<br>548<br>548<br>548<br>548<br>548<br>548<br>548<br>548<br>548<br>548 | 470<br>3099<br>310<br>1420<br>925<br>1176<br>899<br>390<br>108<br>850<br>108<br>1048<br>770<br>1880<br>1450<br>480<br>487<br>1150<br>22150<br>1451<br>1250<br>340 10<br>22150<br>1451<br>1250<br>1265<br>489<br>50<br>489<br>50<br>124<br>50<br>124<br>50<br>124<br>50<br>124<br>50<br>124<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>124<br>50<br>124<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>125<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 489<br>3109<br>1440<br>938<br>1176<br>995<br>995<br>1078<br>1078<br>1078<br>1078<br>1078<br>1078<br>1078<br>1078                        | **************************************                                                                     | 2280<br>891<br>480<br>389<br>210<br>3530<br>210<br>3530<br>113<br>390<br>170<br>2550<br>481<br>2550<br>481<br>2550<br>481<br>370<br>225<br>481<br>370<br>2550<br>481<br>370<br>2550<br>481<br>370<br>2550<br>481<br>381<br>381<br>381<br>381<br>381<br>381<br>381<br>381<br>381<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T.R.T. U.F.B. U.L.S. U.C.B. Valido Valido V. Gioquot-P. V. Gioquot-P. V. Banque Sil-Gabor C. Amer. Talaph. Amer. Inc. Amer. Talaph. Anglo Amer. C. Amgold BASF (Act) Buylet-Siont. Charter Chees Mack. Contrar Chees Mack. Dome Mines Diriofontain Car Du Pont-Nem. Eastrann Kodak. East Rand. Bectrulur Eastrann Kodak. East Rand. Biectrulur Ericason Écono Cor Gén. Biochr. Gencor Gén. Biochr. Gén. Bio | 141 10<br>518<br>376<br>36 90<br>246 60<br>376<br>507<br>92<br>548<br>350 50<br>583<br>48 10<br>40 05                        | 37 154 20 101 1551 1330 1551 23 10 23 10 258 21 558 21 558 24 40 24 130 24 130 24 130 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 250<br>241 80<br>370<br>498<br>91<br>528<br>335<br>573<br>48 50<br>39 60<br>89         | - 1 18<br>+ 0 52<br>- 0 379<br>+ 0 25<br>+ 1 583<br>- 18 20<br>- 18 20<br>- 18 20<br>- 1 0 35<br>+ 0 43<br>- 1 0 36<br>+ 0 44<br>- 1 0 36<br>- 1 1 1 0 36<br>- | 113 47<br>1050 880<br>225 31000<br>130 690<br>172 410 695<br>465 465<br>107 250<br>107 250<br>1107 13 50<br>1108 340<br>575 330<br>245 450<br>1 45 | Norsk Hydro Petrofina Petrofina Philips Cullmile Renrelloretein Royel Dutch Rio Testo Zinc St Halene Co Schlumberger Shell branep. Siemese A.S. Sony T.D.K. Tostible Corp. Unit. Techn. Veal Reens Volvo. What Deep Xernx Corp. Zerobia Corp.                                                              | 29 15<br>339 10<br>100 50<br>1163<br>300<br>1263<br>300<br>1263<br>300<br>1263<br>300<br>1263<br>300<br>1263<br>300<br>1263<br>300<br>1263<br>300<br>1263<br>300<br>1263<br>300<br>1263<br>300<br>1263<br>300<br>1263<br>484<br>1675<br>483<br>1676<br>483<br>1676<br>483<br>1676<br>1676<br>1676<br>1676<br>1676<br>1676<br>1676<br>167 | 939 91 10 99 20 1133 70 132 70 132 48 40 1072 11 720 203 32830 121 50 977 726 65 481 55 80 102 70 208 69 40 2 139 90 145 50 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 1015 1 10 10 1015 1 10 10 1015 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |                                                  | - 2 05<br>- 1 10<br>- 1 29<br>- 1 90<br>- 2 22<br>- 5 11<br>- 0 93<br>- 0 18<br>- 1 18<br>- 3 05<br>- 0 50<br>- 0 50<br>- 2 22<br>- 5 11<br>- 3 05<br>- 0 50<br>- 2 22<br>- 0 43<br>+ 4 57<br>- 1 19<br>- 3 28<br>- 1 125<br>- 1 36<br>- 1 28<br>- 1 28<br>- 1 28<br>- 1 36<br>- 1 28<br>- 1 36<br>- 1 3 |
| 785<br>63<br>540                                                                                                                                                                                                                            | Chargeure S.A<br>Chiero-Chitill<br>Circuste franc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1051<br>84 20<br>579                                                                                                                                                                                                                               | 63 90                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1102<br>64<br>681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | + 485<br>- 031<br>+ 029                                        | 177<br>730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mais. Phérix<br>Majoratta (Ly)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 203<br>690<br>106 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 205<br>685<br>104                                                                                                       | 205<br>685<br>104-50                                                                             | + 098<br>- 072<br>- 057                                                              | 420<br>820                                                                                     | S.G.EG.R<br>Sop. Est. El<br>Sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59<br>427<br>860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58 50<br>422 10<br>850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 422<br>850                                                                                                                              | ~ 1 17<br>~ 1 16                                                                                           | MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CHÉ OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COURS<br>préc                                                                                                                | COL<br>20/                                                                                                                      |                                                                                        | chet '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vernită                                                                                                                                            | MONNAIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | et Devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | COURS<br>20/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 455<br>458<br>365<br>500<br>210<br>396<br>997<br>220<br>220<br>220<br>220<br>230<br>1550<br>1140<br>220<br>1630                                                                                                                             | C.1.T. Alexabal C.2.b Middinese. C.Codetral Codestral Coffeneg Compet. Entrage. Compet. Entrage. Compet. Entrage. Compet. Entrage. Codef. Fancaier Codef. F. Innen. Codef. Nat. Consent Demnet S.A. Demnet S.A. Demnet S.A. Demnet S.A. Demnet Entrage. Demnet C. G. Mig. P.d.C. D.M.C. D. | 1484<br>430<br>187<br>369 50<br>225<br>366<br>1336<br>1480<br>247<br>1781<br>2550<br>303<br>430 50<br>1701<br>1115<br>11260                                                                                                                        | 302<br>432<br>1741<br>1130<br>1240                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1525<br>429 30<br>138 50<br>372 50<br>489<br>238<br>239<br>238<br>2471<br>1485<br>254 90<br>1790<br>2635<br>302<br>432 10<br>1745<br>1130<br>1240<br>1833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + + 0 25 77 25 25 15 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 | 102<br>385<br>1610<br>1620<br>2870<br>1730<br>4510<br>85<br>2360<br>65<br>536<br>168<br>510<br>765<br>1230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mensuman Aller, Wandel Mer Mandel Mertel Mertel Mertel Mertel Mertel Metel Met | 705 10<br>370<br>1399<br>1600<br>3016<br>2135<br>5090<br>380<br>585<br>60 10<br>1910<br>68 50<br>818<br>178 70<br>500<br>338<br>762<br>1302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 382<br>1410<br>1561<br>3180<br>2200<br>5200                                                                             | 363<br>1418<br>1561<br>3160<br>2200<br>5100<br>384<br>580                                        | - 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                              | 480<br>345<br>1226<br>800<br>185<br>2040<br>610<br>795<br>480<br><br>250<br>520<br>2770<br>825 | Sinco-U.P.H. Sinnor Siki Romilged Siki Romilged Siki Romilged Sodesho Sodesho Sogenp . | 528<br>360<br>1180<br>183<br>1860<br>522<br>1060<br>508<br>1417<br>470<br>255<br>548<br>3020<br>971<br>325 10<br>75 50<br>83                                                                                                                                                                                                                                                                     | 885<br>182<br>1885<br>523<br>1086<br>515<br>1437<br>470<br>250<br>550<br>3055<br>880<br>324 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 529<br>376<br>1865<br>1865<br>1870<br>1870<br>1870<br>470<br>262<br>470<br>262<br>549<br>3056<br>985<br>985<br>985<br>985<br>985<br>985 | + 018<br>+ 4127<br>+ 058<br>+ 019<br>+ 019<br>+ 133<br>+ 232<br>- 1018<br>+ 116<br>+ 116<br>+ 106<br>+ 215 | Atlemate<br>Balgirpa<br>Pays Ba<br>Canaent<br>Norwig<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Grande<br>Gra | inis (\$ 1)  gne (100 DM)  e (100 F)  is (100 E)  is (100 E)  is (100 E)  Bretagne (£ 1)  100 drachman)  000 lines  (100 E)  (100 Sch)  is (100 pas.)  if (100 pas.)  if (100 pas.)  if (100 yama)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 06<br>6 64<br>307 11<br>15 19<br>27 19<br>83 22<br>98 3 21<br>98 37 15<br>96 66<br>45 77<br>4 77<br>5 06<br>5 06<br>9 3 96 | 677 300 300 300 300 22 11 300 27 300 8 8 4 5 5 6 11 2 300 37 5 6 9 9 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                          | 7 110 22<br>5 1 940 22<br>3 190 8 360 1<br>0 328 4 998 4 513 0 550 34<br>6 690 3 730 4 | 14 400<br>83 500<br>79<br>94 500<br>9 960<br>3 800<br>4 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 400<br>315<br>15 250<br>280 500<br>86<br>101<br>10 800<br>5 4 750<br>381<br>100<br>44 800<br>5 200<br>5 200<br>5 200<br>5 200<br>3 890           | Or fin (bilo en ha Or fin (in inngot) Pfine funcione I Pfine funcione I Pfine susses (20 Pfine tenerales (20 Pfine tenerales (20 Pfine tenerales (20 Pfine de 20 deli Pfine de 5 deliu Pfine de 5 deliu Pfine de 5 deliu Pfine de 10 deli Pfine de 10 fine Or Londres Or Zunich Or Hongkong Angent Londres | 20 sh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 790<br>5<br>4<br>5<br>4<br>8<br>3<br>18<br>13<br>13<br>31<br>5<br>33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000<br>54<br>87<br>225<br>688<br>33<br>80<br>000 | 77500<br>78000<br>555<br>478<br>521<br>480<br>529<br>3520<br>1800<br>1290<br>3200<br>520<br>3200<br>520<br>339 25<br>340 50<br>838 50<br>5 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Le Monde

#### LA GUERRE DU GOLFE

#### Téhéran annonce qu'un avion civil, ayant à son bord plusieurs personnalités politiques, a été abattu par les Irakiens

La chasse irakienne a abattu, jeudi 20 février, un avion civil iranien transportant parmi ses passa-gers huit députés du parlement iranien et le représentant personnel de l'imam Khomeiny auprès des Gardiens de la révolution, l'hodjatoles-lam Fadiollah Mahallati. Selon l'agence iranienne IRNA, on ne signale aucun survivant parmi les quarante passagers de l'appareil.

IRNA précise que l'avion a été détruit en plein ciel avant de venir derint et pein cel avant de venin s'écraser à « quelques kilomètres » d'Ahwaz. Pour l'agence, « le régime de Bagdad a ajouté un chapitre nouveau à l'ensemble de ses crimes et de ses violations des conventions internationales », en abattant « un

L'Irak a reconnu vendredi que ses chasseurs avaient abattu, jeudi, l'avion transportant parmi ses passagers un représentant personnel de l'imam Khomeiny et huit députés iraniens. L'agence officielle ira-kienne de presse INA a maintenu toutefois que ces personnalités ira-niennes étaient à bord de l'appareil militaire Hercules C-130, dont la destruction dans la région d'Awhaz avait été annoncée jeudi par Bag-dad, et non d'un avion civil, comme l'avait indiqué Téhéran.

Dans une première dépêche diffu-sée jeudi par l'AFP, un pilote iranien, contacté par l'agence fran-çaise, avait affirmé que l'avion abattu était un Hercules C-130 utilisé par l'armée de l'air iranienne pour le transport des blessés. L'AFP ajoutait que la tour de contrôle de l'aéroport d'Ahwaz avait confirmé la perte d'un appareil, mais avait pré-

Le Monde publie le numéro 22

du supplément « Un saul

monde »; il porte sur le lancinant

Le même supplément est

du Sud, de l'Est et de

publié dans quatorze pays ou

l'Ouest -- touchant en tout quel-

que vingt millions de lecteurs -

par des journaux dont la préoccu-

pation commune est de contri-

buer, par un dialogue entre eux

et les organisations de l'ONU, à

une meilleure connaissance des

leur est offerte dans ce supplé-

ment, l'ONU et l'UNESCO lui

apportent un scutien logistique

précieux, mais de plus en plus limité du fait des difficultés politi-

ques et financières qu'elles

sent aujourd'hui.

Les organisations non gouver-nementales (ONG) pour le déve-

loppement, qui déploient une

activité croissante sur le terrain

(éducation, agriculture, santé...),

partout dans le monde, com-

prennent de mieux en mieux

l'importance de ce dialogue

En échange de la tribune qui

problème des réfugiés.

rapports Nord-Sud.

cisé qu'il n'y avait pas de vols civils assurant la desserte d'Ahwaz, chef-lieu du Khouzistan (sud-ouest de l'Iran).

De son côté, l'ambassadeur de la République islamique aux Nations unies, M. Ali Radjai Khorassani, annonçait que la chasse irakieune avait abattu un - avion civil de type Fokker F 28 avec 40 passagers à bord -, reprenant ainsi la version de l'IRNA, qui assure que l'avion abattu effectuait une liaison entre Téhéran et Ahwaz. La tour de contrôle de cette ville avait confirmé dans l'après-midi de jeudi la perte d'un appareil. L'aéroport d'Ahwaz a été transformé en hôpital depuis le début de l'offensive iranienne lancée le 9 février dans le sud de l'Irak, et de nombreux appareils de type Hercules C-130 de l'armée de l'air iranienne assurent une navette entre cette ville et les hôpitaux iraniens, en particulier ceux de Téhéran, note

Ces nouveaux développements interviennent alors que, après l'annonce de succès rapides dans les premiers jours de l'offensive Aurore 8, et en particulier la prise du port irakien de Fao, l'état-major de Téhéran n'a plus fait état de pro-

Ce silence, au douzième jour des combats dans l'extrême-sud irakien, peut être mis sur le compte des difficultés rencontrées par les soldats de Téhéran pour avancer vers leurs objectifs, et en particulier dans la région du port d'Oum-Al-Qasr, où se trouve la base des unités de la flotte irakienne. - (AFP.)

Nord-Sud entre les médias et se

montrent de plus en plus dis-

Déjà, une collaboration s'est

amorcée entre le Monde et les

ONG françaises, entre le Devoir

et les ONG du Québec, et bientôt

sans doute entre El Pais et les

européennes, canadiennes et

japonaises, ont créé en 1985 une

association internationale Un

seul monde, dont l'un des obiec-

tifs est de contribuer à la survie

du supplément. Cette association

cherche aussi à rassembler tous

ceux qui sont prêts à jouer un

rôle de pionnier pour lancer de

nouveaux modes d'investisse-

ment impliquant les citoyens

eux-mêmes au profit de nou-

au printemps prochain à Madrid

les journaux du supplément et le

représentants des organisations de l'ONU et de l'association

internationale Un seul monde.

Cas recherches rassembleront

A un autre niveau, des ONG

ONG catalanes et espagnoles...

posés à le soutenir.

#### Le déficit du secteur public s'est réduit en 1985

Le déficit financier du secteur public s'est réduit en 1985. Selon des chiffres non encore publiés émanant de l'administration, les besoins de financement (1) des administrations publiques (État, collectivités locales, Ssécurité sociale) sont revenus de 2,8 % du produit inté-rieur brut en 1984 à 2,5 % ou 2,6 %

Ce bon résultat s'explique par des économies, mais surtout par des rentrées d'impôts et de cotisations sociales bien plus importantes que prévu. La réduction de 5 % de l'impôt sur le revenu, la suppression du 1 % social, l'allégement de la taxe professionnelle avaient conduit les pouvoirs publics à prévoir un déficit aggravé : les comptes offi-ciels publiés en septembre dernier tablaient sur un déficit probable de 3,2 % du PIB en 1985 puis encore en 1986, après 2,8 % en 1984.

Au lieu de s'aggraver, les déficits sont réduits pour deux raisons. La première est que le gouvernement, préoccupé par l'importance du déséquilibre financier, s'est efforcé tout au long de l'année de colmater les brèches : les cotisations au régime d'assurance-chômage ont été relevées. En ce qui concerne la fiscalité, une chasse énergique à la fraude a rapporté des milliards de francs dans les caisses de l'Etat. A cela se sont ajoutées d'importantes écono-

• M. Hersant condamné à payer ine astreinte. - M. Robert Hersant devra payer 190 000 francs au co-mité central d'entreprise (CEE) du Progrès de Lyon, a indiqué le président du tribunal de grande instance de Lyon dans une ordonnance de ré-féré rendue le 18 février. Cette somme représente l'astreinte de 10000 francs par jour que doit acquitter M. Hersant à partir du 1º f6rier tant qu'il ne fournira pas les documents concernant la cession du Progrès aux membres du CEE. Le président du tribunal de Lyon a indiqué qu'une nouvelle astreinte, d'un montant identique, était demandée à M. Hersant à partir du 19. Faute de résentation des pièces de la vente du Progrès par sa direction, le CEE du quotidien lyonnais a décidé de re-porter sa réunion du 19 février à une date ultérieure, encore non précisée.

#### Sur **CFM**

#### de 19 heures à 19 h 30

à Paris (89 MHz) à Lyon (100,3 MHz) à Bordeaux (101,2 MHz ntes-Seint-Nazaire (94,8 MHz) à Limoges (102,1 MHz) à Toulouse (88,6 MHz) à Caen (103,2 MHz) à Brive (90.9 MHz) à Seint-Étienne (96,6 MHz) à Montpellier (88,8 MHz)

> VENDREDI 21 FÉVRIER JEAN LE POULAIN

sera face au « Monde » avec LAURENCE PIVOT et CLAUDE LAMOTTE

gestion des fonds publics. L'amélioration de la conjoncture a joué aussi un rôle important : les recettes de TVA ont été stimulées par la reprise des ventes d'automo-biles (taxées au taux majoré) et, d'une façon générale par celle de la consommation des ménages.

Du coup, la baisse d'un point du taux de prélèvement obligatoire pro-mise par M. Mitterrand pour 1985 ne s'est pas produite (on estime que la réduction n'aurait été que de 0,2 point). Mais les déficits, eux, se

Un résultat qui devrait gêner une partie de l'opposition - les barristes notamment - dans ses critiques de la politique socialiste. Peut-être même aggraver les dissonances entre ceux qui, à droite, mettent l'accent sur la baisse des impôts – le RPR - et ceux qui donnent, comme M. Barre, une priorité absolue à la

ALAIN VERNHOLES.

(1) La notion de besoin de finance ment correspond, grosso modo, à celle de déficit.

Dans les Hauts-de-Seine

#### Les policiers ne croient PAS QUE LE RAPT DE M. LORBER SOIT LE FAIT D'ACTION DIRECTE

Soixante heures après le rapt. mardi 18 février vers 21 heures à Sèvres (Hauts-de-Seine), de M. François Lorber, treate-cinq ans, directeur général d'une entreprise de peinture en bâtiment - Lorber et C'e (nos dernières éditions, - la famille de M. Lorber et les policiers de la brigade criminelle n'ont pas reçu de nouveau signe de vie des ravisseurs, qui exigent une rançon de 3 millions de francs.

La dernière manifestation des ravisseurs a été l'envoi à l'épouse de M. Lorber d'une photographie de son mari sur laquelle on le voit assis, un canon de revolver braqué sur chaque tempe. On aperçoit sur le geôliers, brandissant les armes.

La brigade criminelle, qui n'a été saisie de cette affaire que jeudi matin, a donné de très strictes consignes de silence tant à la famille Lorer qu'à la centaine de salariés de la PME Lorber et C\*.

De plus, le fait que le ravisseur ayant téléphoné à Mª Lorber, mercredi soir, pour lui indiquer le mon-tant de la rançon se soit réclamé du mouvement terroriste Action directe n'est pas pris au sérieux par les policiers. Pour eux, il s'agit d'une . tentative de camouslage pour masquer un rapt crapuleux ». Les enquêteurs soulignent que les clandestins d'Action directe s'en prennent à des personnalités connues pour leur rôle politique, économique ou militaire, mais pas à un cadre dirigeant d'une petite PME de peinture en bâti-

(Publicité) Entraînement Carnegie®



# Communiquer

E a entretien, réunion, assemblée, devant une, vingt, cent personnes, cultivez cet atout qu'ont acquis les

L'Entraînement Carnegie essentiellement pratique vous y aidera en développant en vous maîtrise, diplomatie, esprit positif, enthousiasme. le monde chaque semaine participants:

PARIS : Lundi 24 Fév., 19 h

Mardi 25 Fév., 19 h Hôtel Montparnasse Park 19, rue du Cdt Mouchotte, 14

Salons de l'Etoile 38, avenue de Friedland, 8• (Etoile)

#### M. LE PEN SUR TF 1 « L'homme le plus calomnié de France »

tiques ne veut débattre avec M. Jean-Marie Le Pen. Le président du Front national se retrou-vait donc saul, le jeudi 20 février, à l'émission « Partis de campa-gne », face à la rédaction de TF1. Il est apparu à l'aise pour se présenter comme « l'homme politi-que le plus calomnié de France », pour régler ses comptes, grâce à un montage-vidéo de sa composition, avec les méchants journalistes qu'il poursuit en justice et avec sa femme, qui a rejoint ouvertement les dissidents du Front national et qui se voit désormais dénigrée par ses filles. Pathéti-ques d'ailleurs, les filles de M. Le Pen... Elles ont tenu à dire aux téléspectateurs, en réponse aux « affabulations calomnieuses » de leur mère, toute « l'admiration » et tout « l'amour » qu'elles portent à leur père « stoïque » et « di-gne » (1).

Au passage, le chef de file de l'extrême droite a démenti une nouvelle fois que l'énigmatique Gustav Pordée ait « acheté » sa quatrieme place sur le liste du Front national pour les élections européennes de 1984, ce que sa femme continue de soutenir en affirmant posséder des preuves notamment photographiques des versements de fonds effectués, selon elle, à cette épo-

A l'aisa. M. Le Pen l'est aussi quand il s'agit d'ironiser sur le « syndicat des sortants » que forment à ses yeux les autres partis politiques, de relever « un certain nombre de parallélismes et de convergences » entre ses orientations et celles de M. Raymond Barre, de prendre à partie mond serre, de prendre a partie Roger Hanin, coupable à ses yeux, d'avoir réalisé avec le Train d'enfer – réquisitoire contre la violence raciste – « un film igno-ble, à la Goebbels ». Il l'est surtout quand il s'agit d'asséner ses cartitudes sur la nécessité de réablir la peine de mort pour e faire trembler les délinquants et les criminels », de « construire autant de prisons qu'il faudra », d'être moins généreux avec les étrangers qui revendiquent « cet asile politique qui permet aux Brésiliennes de venir faire le trotis de Bouloane J...

M. La Pen est beaucoup plus barrassé quand on l'interroge sérieusement sur son programme

sur 84 mois - T.E.G. 23,75% CREG.

\_Co0t du crédit : 9.429,64 F.

économique. Il juge apparem-ment dérisoire qu'on lui demande comment il compensera financièrement, s'il accède au pouvoir, tous les allégements fiscaux qu'il préconise — la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, la suppression de la taxe profes-sionnelle, la suppression en cinq ans de l'impôt sur le revenu, en même temps qu'il envisage d'augmenter les dépenses militaires, les dépenses de sécurité civile, la création d'allocations pour les mères aux foyer, etc. Si l'application d'un tel programme se traduirait pour l'Etat par une perte de recettes estimées à 50 milliards de francs per an, le président du Front national explique qu'il ferait des économies en réduisant le nombre des fonctionnaires et en supprimant pratiquement toutes les subventions de l'Etat aux secteurs publics et privés. Si vous insistez davantage, comme l'a fait en particulier le chroniqueur économique de TF 1, Philippe Bauchard, M. Le Pen vous reproche d'être un observateur « sourcilleux », de chercher à « souligner les faiblesses de ce programme », de confondre l'émission avec « un examen de Sciences-Po », et, finalement, il vous renvoie, cour e ces points de détail »... au ler fiscal du Front natio

Une seule fois M. Le Pen a failli être pris de court : quand son dernier interlocuteur, après avoir rappelé les initiatives récentes de différentes organisations de jeunes contre la pau-vreté, le chômage, la faim dans le monde, lui a demandé : « Au fait, qu'est-ce que les jeunes du Front national font de sympa pour les autres ? » Après un temps de silence, le tribun a trouvé sa repartie : « Ils se battent pour essayer de faire triom-pher leurs idées politiques l' Ce qui est autre chose que les manœuvres en trompe-l'œil que constituent les crestaurants du cœur » et les opérations € touche pas à mon pote / » Une réplique en harmonie, au fond, avec l'ensemble de la prestation : incon-

(1) M= Le Pen a demandé un droit de réponse à TF 1.



 Service après-vente garanti. Fournisseur du Conservatoire National Supérieur de M et du Théâtre de l'Opéra. Prix comptant 8.900 F

Thamm

Le général Ramos a précisé que les ambassadeurs des Eters-Unis et du Japon avaient été prévenus de la

Mac Corazon Aquino, qui était pendant ce temps à Cebu, une ville de centre des Philippines, a fait savoir ou elle a constitué un gouverle président Marcos s'en va. (AFP, AP, Reuter.)

QUARANTE-TROISIÈME ANNÉE - N

Coup de force A

à Manille

Le ministre de la défense

appelle à la révolte

contre M. Marcos

La guerre civile menaçait les Phi-lippines le samedi 22 février: le

ministre de la défense, M. Juan

adjoint des forces armées, le général Fidel Ramos, ont en effet anneacé

qu'ils rempaient tout rapport avec le

président Marcos, dont ils out coniesté l'élection. Ils out aussi

ignor un appel aux forces armões et

sux autres ministres du gouverne-

Retranchés dans le ministère de

le défense, occupé par des troupes fortement armées, les deux hommes.

on deciare au cours d'ane confé-

nuce de presse : « Noues nous but-

cisé que la rébellion résultait

d'infernations selon lesquelles les parisars de M. Marcos se préparaient à l'arrêter ainsi que plusieurs

officiers appartenant au mouvement

. Certains de mes gars sant venus me voir thes moi et m'ont demandé

de venir cei parce que nous risquions d'être tous arrêtés », a précisé la

ministre. . Nous sommes sur une

base, et :. se pourrait que des gens

nous attaquent, a-t-il précisé. Le ne suis pas pour combien de temps

was sommes ici. Cela dépendra de

· Naus disposons de forces amies

dans l'armée de terre, la marine,

l'omès de l'air et les fatiliers-

maries, el nous **somenes disposés à** 

faire appei à eux pour nous bettre

aux chier du peuple », a déclaré, de

· Nous n'avons jamais en l'ingen

tion de jaire un comp d'Etat meds

tous sous défendrons contre

l'assaut mminent . a poursuivi

M. Enrile, tandis que le général. Rames déclarait : « Le président n'a

pas gagne cette élection. Il a été

rocisme élu h<mark>átivement par</mark>

· le retire mon soutien au prési-

den: -. 2 ajouté le général, qui avait

eté désigné il y a une quinzaige de

jours par M. Marcos pour succéder

à l'actuei commandant en chef des

forces armées, le général Pabian

Nous lançons un appel au morde pour qu'il nous aide dons

telle situation. Nous ne pouvons

plus faire appel à nos dirigeouts. Si nous devons succomber dans notre

entreprise, que l'histoire nous

juge . a dit de son côté M. Enrile.

son core, le général Ramos.

l'Assemblee nationale. »

réfermiste de l'armée.

ment pour qu'ils se joignent à enz.

Pence Enrile, et le comme

opéri

secon

le ci

quin: deux

que s

Po

De

de To

mics :

tion (

**Pocce** 

ment

utilisa

des in

DOMECI

очав

BOUGH

istes

DOM: T

pour

علماما

cice di

dautr

M. F

une se

- Rép

VŒUX

ment.

listes :

.Va

# grès .

NUMÉRO SI

DOSSIERS ET DOCI LES ARCHIVES DE L'

FEVRIER 1986 - CHEZ WOTKE MARCHA!

TOUS LES ÉLÉMENTS EN

« Un seul monde »

vinat millions de lecteurs

#### NE LES LAISSEZ PAS JOUER SEULS AU GRAND JEU DE LA COHABITATION.



privilégiés qui pouvaient s'amuser au grand jeu de la cohabitation.

Grâce au jeu Actuel, vous êtes Président de la République, vous avez 1000 points de charisme, 0 point de stress, enfin au début. Choisissez un Premier Ministre, et ne faites confiance à personne.

ACTUEL. 20 F TOUS LES 15 DU MOIS.



# fjords d'islande

avec

votre voiture car-ferry "Norrona" de la SMYRIL LINE Départs du Danemark

Norvège ou Shetland Votre agent de voyages ou agent général Voyages AGREPA 42, rue Étienne Marcel

Le numéro du « Monde » daté 21 février 1986 a été tiré à 471 480 exemplaires

BCD F G H



□ 2.000 nouveaux diplômés das Conférence d'information, où interviendront d'ancieus

33, avenue de Wagram, 17\* (Etoile)

Jeudi 27 Fév., 19 h

• Entraînement Carnegie • -Resp. France : G. Weyne (1) 39.54.61.06.



Découvrez, en privilégié, un vrai roman-fleuve : le Rhin. Passionnez-vous pour la Lorelei, percez le mystère de la Forêt Noire, laissez-vous porter durant 3, 4 ou 5 jours par le romantisme et la majesté des sites. A bord d'un bateau confortable et spacieux (cabines à 2 lits bas, douches et WC privés), remontez paisiblement le cours de l'Europe et profitez d'une parfaite organisation des excursions lors des escales à Strasbourg, Coblence, au Rocher du Dragon, dans les vignobles... Un récit passionnant, une édition de luxe à réserver de suite... chez votre agent de voyages.

Tél. (02) 51 38 395.

Pour une documentation gratuite, merci d'adresser votre carte de visite avec ce bon à l'Agent général CROISIRHIN 9 Rue du Fbg St-Honoré 75003 PARIS Tél.(1)47 42 52 27

1000 Kms légendaires à découvrir

LM1 - LM2 - LM3 - LM4 - LM5 - LM6